

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

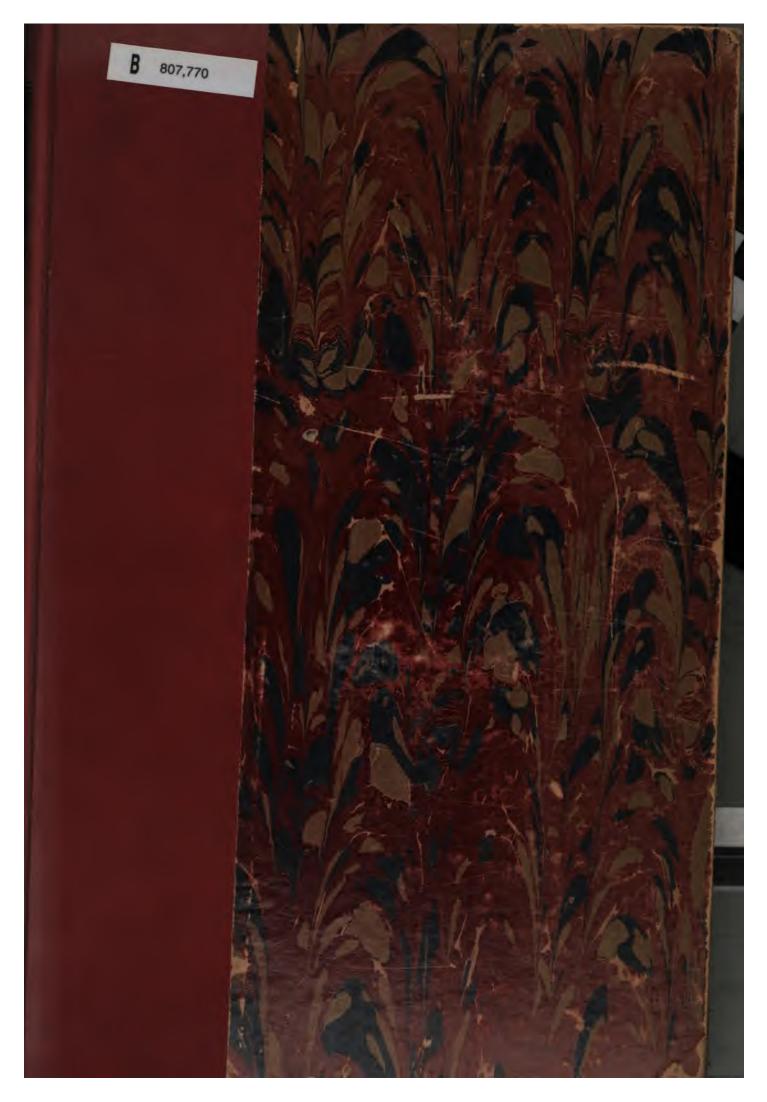

X Nasy





.

.Z9 P7

DX Jay



A HABITANA 1940

## BIBLIOGRAPHIE RABELAISIENNE

## LES ÉDITIONS DE RABELAIS

DE 1532 À 1711

## CATALOGUE RAISONNE

DESCRIPTIF ET FIGURÉ
ILLUSTRÉ DE CENT SOIXANTE-SIX FACSIMILÉS
(TITRES, VARIANTES, PAGES DE TEXTE, PORTRAITS)

PAR -

PIERRE-PAUL PLAN



PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE





# DILECTISSIMI PATRIS MEMORIAE SACRVM

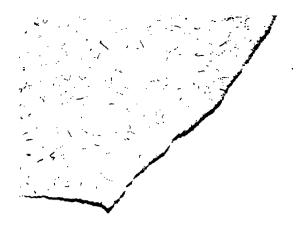

.

## LES ÉDITIONS DE RABELAIS

DE 1532 À 1711

## Dizain de Charles Morice à l'auteur de ce Livre



Le Temps filait ses ordes arnitoiles
Et répandait sa poussière d'erreur
Sur la plus claire entre toutes étoiles.
Mais, par ce geste amoureux & vengeur,
Vous lui rendez, Plan, sa prime splendeur,
Et — grâce à vous — je pense reconnaître
Dégagé d'ombre, & seul, & Lui, le Maître
Tel qu'en mon cœur je me le rappelais
(Car j'ai vécu, pieça, — las, pour renaître...):
Mon grand, mon cher, mon divin Rabelais.

H. P. Thine 2-13-41

## Au lecteur, Salut.

... Si vous y tronnez quelques legeres faultes d'impression delaissées par inaduertence, il vous plaira benignemet les supporter, estimantz qu'en telz labeurs, faire tout au mieulx & n'oblier rien, seroit chose plus dinine qu'humaine.

JEAN LONGIS.

C'est ici un livre d'images, par quoi j'ai tenté de donner une idée exacte des anciennes éditions du roman de Rabelais. J'aurais pu conduire mon Catalogue jusqu'au seuil du xxº siècle. On verra plus loin ce qui m'a décidé à m'arrêter à l'édition de Le Duchat, la première où l'on ait songé à établir un texte critique.

Il serait puéril d'insister sur les balbutiements de Nicéron & les tentatives sommaires de De l'Aulnaye & de Regis. Ce n'est réellement qu'en 1852, avec les Recherches de J.-Ch. Brunet, que les amis de Rabelais ont pu commencer à se rendre compte des diverses transformations par où avait passé leur livre de chevet. Ce consciencieux travail, remarquable pour l'époque où il parut, est devenu tout à fait insuffisant pour la nôtre, & n'a pas encore été remplacé.

En contrôlant Brunet, on s'aperçoit bien vite qu'il se trompe fréquemment & que plusieurs pièces lui ont échappé. Comme tous les bibliographes de sa génération, il se contente de l'à peu près, dans l'énoncé des titres, & commet des erreurs de collation, même quand il s'agit de volumes qui ont passé sous ses yeux. En outre, il a cru devoir donner des Conseils aux éditeurs futurs, &, par malheur, ces conseils ont été suivis avec une docilité trop aveugle.

Proposer d'adopter comme texte ne varietur celui des dernières éditions de chaque livre publiées par Rabelais, en signalant les variantes des précédentes, était, certes, pour séduire. Mais il devenait singulièrement scabreux d'admettre sans discussion que telle édition était bien la dernière qu'eût revue l'auteur. Brunet a fixé son choix, pour les deux premiers livres, sur la version imprimée par François Juste en 1542, &, pour les deux suivants, sur celle qui fut donnée dix ans plus tard par Michel Fezandat. Je crois savoir qu'il a été trop affirmatif en ce qui concerne les livres I, II & IV. On en jugera par les collations qui sont ici & l'on verra que, pour les deux premiers livres, l'édition de Pierre de Tours (sans date, mais postérieure à 1542), &, pour le quatrième, celles de Baltasar Aleman, 1552, & de 1553, sans lieu, présentent des textes plus corrects & revus, selon toute vraisemblance, par Rabelais même.

Si donc je croyais pouvoir assumer, dès aujourd'hui, une telle responsabilité, ce seraient ces textes que j'engagerais à prendre pour base d'une édition nouvelle & pour contrôle de ceux que préconise Brunet, lesquels donnent, pour la première fois & non pour la dernière, la rédaction définitive. Mais je veux me borner, ici, à exposer

mes observations, trop heureux si cette étude, en soulevant certains problèmes de la Bibliographie rabelaisienne, fournit

l'occasion d'en résoudre quelques-uns.

J'ai pensé que le meilleur moyen de rectifier & de compléter Brunet était de multiplier les facsimilés, surtout en ce qui concerne les volumes imprimés du vivant de Rabelais. Je renvoie à l'auteur des Recherches toutes les fois qu'il m'a semblé exact. Il relève, en effet, fort bien, plusieurs renseignements de première importance, & ses remarques sur les textes primitifs sont péremptoires.

Ce qui, au cours de mon travail, m'a causé le plus de tourments a été de dégager la simple vérité du fatras de légendes, gloses, explications folles & hypothèses dont certains graphomanes ont obscurci la question comme à plaisir, la recouvrant d'une « brodure » de sottises. Sans parler d'Éloi Johanneau, de falote mémoire, deux personnages se sont, entre autres, particulièrement distingués en ce genre d'exercice: le bibliophile Jacob & Gustave Brunet (de Bordeaux). S'ils sont cités ici, ce n'est pas à titre d'autorités, & l'on peut dire qu'ils ont traité l'œuvre de Rabelais comme Accurse avait fait les Pandectes.

Mon intention première était, ambitieusement, d'établir une bibliographie générale qui eût décrit non seulement les éditions anciennes, mais außi les modernes, des ouvrages divers auxquels le nom de l'œuvre de maître François ont donné lieu. J'avais déjà raßemblé les matériaux du livre qui paraît aujourd'hui quand, il y a deux ans, Mme Ch. Marty-Laveaux me fit l'honneur

de me communiquer les papiers inédits laisés par son mari, le regretté savant à qui l'on doit la dernière & la meilleure édition de Rabelais. Ces papiers consistaient en notes recueillies de toutes parts pendant plus de vingt ans & non encore classées. Celui qui les avait rassemblées n'avait pas eu le temps de les soumettre à un contrôle rigoureux, & la partie de ce travail préparatoire qui se rapportait aux premières éditions du roman venait d'être mise à contribution par M. Ed. Huguet, qui en a tiré, pour le 6e volume, posthume, du Rabelais de Marty-Laveaux, tout le parti que l'on pouvait, sans intervention personnelle, en tirer.

Les autres notes, beaucoup plus abondantes & détaillées, ont pour objet les éditions modernes & les ouvrages de toutes sortes, commentaires, articles de journaux & de revues, etc., relatifs à Rabelais. Autorisé à les mettre au jour, je donne maintenant mon catalogue des éditions antérieures à 1711 & je réserve, pour les publier plus tard, sous le nom de leur auteur, & après les avoir augmentés & mis au point de mon mieux, les matériaux

laißés par M. Ch. Marty-Laveaux.

Il me reste à acquitter plusieurs dettes, en exprimant ma plus vive gratitude aux personnes qui ont facilité mon travail : à M. Léopold Delisle, qui m'a, spontanément, communiqué les cotes, encore inédites, du Catalogue des livres anciens du Musée Condé; à M. Émile Picot, qui a si obligeamment ouvert pour moi

les précieuses vitrines de la bibliothèque de feu M. James de Rothschild; à MM. Pierre de Nolhac & Léon Dorez, qui n'ont cesé de me témoigner les plus affectueux encouragements; au Directeur de l'Imprimerie nationale, enfin, M. Arthur Christian, gardien des grandes traditions de la typographie française, grâce à qui mon premier livre se présente sous une forme inespérée.

Paris, 25 octobre 1904.

P.-S. — Au moment où ces lignes sont sous presse, le dernier numéro de la Revue des Études rabelaisiennes annonce, page 199, la réimpression prochaine de «L'ISLE SONNANTE» (sic), & ajoute:

«Cet opuscule rarissime, première rédaction de onze (sic) chapitres «du l. V, est la seule partie de ce livre parue du temps (sic) de «Rabelais.»

Tant de choses en deux lignes! Si le rédacteur de cette note a découvert un livre intitulé l'Isle Sonnante, composé de onze chapitres & paru du temps de Rabelais, il a fait la trouvaille la plus inattendue, car le seul exemplaire connu, décrit ici pages 174-179, s'intitule l'Isle Sonante, se compose de seize chapitres, & a paru neuf ans après la mort de maître François.

| · |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

## LES CHRONIQUES DE GARGANTUA

L'opuscule qui, sous le titre de grandes et inestimables cronicques du grand et enorme geant Gargantua, a précédé l'apparition du roman, est incontestablement de Rabelais, qui y fait une allusion directe, au début du Prologue de Pantagruel (voir notre facsimilé des premières lignes de ce Prologue, n° 18). Maistre Alcofrybas désigne même ce livret par son titre exact : « Vous auez na gueres veu, leu, & sceu les grades & inestimables chronicques de lenorme geant Gargantua. . . »

Cependant, bien que les Chroniques aient eu un certain nombre de réimpressions, & aient été imitées jusqu'au premier tiers du xix° siècle, nous pensons que seuls, les nºº 1, 3 & peut-être aussi le nº 4, parmi les versions que nous avons eues sous les yeux, ont été publiés par Rabelais lui-même. Le nº 2 reproduit le texte de la première édition; mais il n'est pas prouvé qu'il ait été donné à Lyon, par les soins de l'auteur. Quant au nº 3, la nature de ses variantes nous est un garant de son authenticité. Ces variantes, qui consistent en corrections heureuses & en additions très plaisantes, sont empreintes d'un cachet rabelaisien certain. C'est précisément leur absence dans les éditions suivantes qui nous fait, a priori, considérer celles-ci comme des contrefaçons, & notre opinion se confirme à l'examen des passages nouveaux de ces éditions, passages dont les uns sont empruntés au Pantagruel, & dont les autres sont souvent d'une remarquable platitude. Il faut faire une exception pour le nº 4, qui donne un texte nouveau, où souvent semble bien se révéler la verve du bon Nasier.

Malgré le programme que nous nous sommes tracé pour le reste du présent ouvrage, il nous a paru de quelque intérêt de donner, à la fin de ce chapitre, la liste des imitations populaires modernes à nous connues de la première version du Gargantua.

BIBL. RABEL.

IMPRIMERIE SATISSALE.

Esgrandeset

inestimables Aronicasion grant a cnoze me geant Gargantua: Lontenant sa genealogie/ La gradeur a force de son corps, Aussi ses merueile seup faict; darmes quilfist pour le Roy Artus/coe me Derrez cy apres, Imprime nouvellemet. 1532



Petit in-4° carré de 16 ff. non chiffres, 30 lignes à la page, car. goth. Sign. 3. D.

Le texte commence au verso du titre, & est divisé en 18 chapitres. La table occupe deux pages; voici le recto du dernier feuillet :

> de Paris pour les pendre au col' de fa grat imment. Laoment les Parifiens le prieret quil fes remift en leure places ou elle font de prefent ce q fift febict gargantua mopennant le deficunce dis lin firent. LLomet gargatua fen retourna au mont famet Wichel a coment Werfin fapparut a lup a femmes na'a la court du 220p Artus pour feruir ledict 220p. L'Aomment gargantua deffift les gos et (1) agos de famaffue. Et comet le Bit gargantua fift fon pre micr repas a la court du roy Artus et fut ferup de plufieure metziet de fee abiliemene de liurce. Lament gargatua fift guerre aun hollendope et Arlandops a coment ils lup bailferent deup nas uires plaines de haranc frape et trops Barricques de macquereaulp fallez pour fon defieuner pour as uoir trefuce. Et coment il fendozmit la bouche ou uerte: a tomba trops ces des citopes en fa guculle. Loment il gaigna la Bataille et milt le Roven fagibefficre/et bing grat nobre de grans feigneurs quit mift en prison en fa dent ercuse. Loment garganina reteurna a la court du rop artus a lup fift present des prisonniers a du Rop de hollendect de Arlande. Loment gargantua alla combatre contre bug geant. Et comment ledict gargatua lup pleia fes tains et le mift en fa gibeffiere.

## JARAE.

Le verso contient les douze lignes en cul-de-lampe que nous reproduisons plus bas.

Ce petit ouvrage, que plusieurs commentateurs ont cru n'être que la réédition faite par Rabelais d'un ancien conte populaire, est en réalité une création que notre auteur revendique en tête de son Pantagruel, en en signalant le prodigieux succès. «Il en a esté, dit-il, plus vendu des imprimeurs en deux mois, qu'il ne sera acheté de Bibles de neuf ans.» L'extrême rareté actuelle du livret, qui fut, à en

juger par cette affirmation, tiré à un très grand nombre d'exemplaires, peut faire supposer que plusieurs éditions, autres que celles qui sont parvenues jusqu'à nous, ont existé. Rabelais lui-même aurait-il contribué à leur destruction,

lorsqu'il eut publié son Gargantua définitif?

Il ne reste plus qu'un exemplaire de celle-ci, qui est la première connue, & semble avoir été imprimée par Claude Nourry, dit le Prince, peu de temps avant le Pantagruel (voir n° 18). Cet exemplaire, auquel est jointe une Pantagrueline prognosfication, également unique (voir n° 25), & que l'on avait vu figurer en janvier 1835 à la vente de Bure, fut acquis plus tard par la Bibliothèque Nationale à la vente du prince d'Essling, pour la somme de 700 trancs. Il est malheureusement incomplet du 3° feuillet.

ILpfinissent les Lronicques du grant et puisssant geant Gargantua/contenât sageneaso; gie/Lagrandeur a force de son corps. Aussseic/Lagrandeur a force de son corps. Aussseic/Lagrandeur a force de son artus/Tât contre les Goset Pagos/que a sencôtre du Rop Dirsan de et zelande. Auceques ses merueisses de Per sin. Nouvellement
Imprimces A

Ce texte a été réimprimé en caractères gothiques, dans la collection Silvestre, en 1845. L'éditeur a eu recours, pour le passage absent de l'exemplaire unique (3° feuillet), à l'édition que nous décrivons sous le n° 2. — En 1852, J.-Ch. Brunet l'a reproduit à la suite de ses Recherches, en y ajoutant, d'après Regis, les variantes de l'exemplaire de Dresde (n° 3). — L'année suivante, M. J. Chenu le publiait de nouveau, in-12, à la librairie Panckoucke. — Enfin, M. Paul Lacroix l'a donné, en 1868, dans le Cabinet du Bibliophile de Jouaust, en y joignant les variantes de l'édition de 1533. — (Édition de Marty-Laveaux, t. IV, p. 23-56. — Édition de Paul Favre, t. I, p. 1-36.)

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2124.]

2. Le grant roy de Gargantua. Les grades cronicques | du grant a enorme geant Gargantua, Contenat | fa genealogie, La grandeur et force de son

corps. | Aussi les faictz darmes ql fist pour le roy Artus, | come verrez cy apres. Imprime nouvellement. | (S. d.)



Petit in-4° carre de 12 ff. non chiffr. Sign. A.-C., caract. goth., 34 lignes à la page.

Le texte commence au verso du titre & finit à la 34e ligne de l'avantdernier feuillet, verso, par le mot FINIS. La table occupe le dernier feuillet dont voici le verso:

bu roy Artus pour fernir ledict roy.

Comment Gargantua deffiftles Goset Magos de fa maffue. Et comment ledit Gargantua fift, fon premier res pas ala court du rop Artus/a fut ferup de plufieurs met3/a

de fes abillemens de fiuree.

Loment gargatua fist guerre aux holledops a Irladops a comet il; sup bailleret.ii.nauires plaines de haranc fraps a.iii.barricques de macquercaulo salle; pour son desieuner pour auoir trefues. Et coment il sendozmit sa bouche ouuer; te/a tomba trops cens des citopens en sa queulse.

ELoment il gaigna la Bataille a miftle rop en fa gibeffie? re/a Bng grant nombre de grans feigneurs quil mift en pri

fon en fa dent creufe.

ELomment Gargatua retourna a la court du rop Artus et lup fist present des prisonniers et du rop de hossende et de Irlande.

Lomment Gargantua alla combatre cotre Bng geant. Et comment ledict Gargantua lup plea les rains et le mift en la gibeffiere.

## 折到现到多.

The finissent les Lronicques du grant apuisssant geant Gargatua, contenat sa genealogie La grandeur a force de son corps. Aussi ses mers ucisseux faict; darmes of sist pour se noble Bop Artus, Cant contre les Gos et Magos, que a l'encontre du rop Dirlande a zelende. Auceques ses merueilles de Mersin. Mouessement Imprise mees A Lyon.

On ne connaît de cette édition qu'un seul exemplaire, qui est à la Bibliothèque Nationale. Il a été acquis en 1834 à la vente Renouard, pour la somme de 1,825 francs. Le texte est le même que celui de l'édition précédente. L'auteur du Manuel pense qu'il a été imprimé par les mêmes mains, & postérieurement. Il se fonde sur le fait qu'ici le nombre des feuillets est moindre, & il a observé qu'il était d'un usage fréquent, à cette époque, lorsque l'on rééditait un ouvrage, de faire des économies de papier.

Sans pouvoir nous prononcer d'une taçon absolue, nous ferons remarquer :
1º Que la typographie de ces deux éditions présente d'appréciables différences.

— On peut se rendre compte, par exemple, sur les facsimilés que nous donnons que les C, les E, les G, les M, les N, les T, sont loin d'être identiques.

2º Que, malgré l'indication de la fin : Nouellemet Imprimees A Lyon, il n'est pas sûr que cette réimpression soit lyonnaise. Ce nom de ville peut s'entendre dans le sens : suivant la copie de Lyon. Il y a lieu, en tous cas, d'attirer l'attention sur un des ornements de l'encadrement du titre : au bas de la bordure de gauche, se trouve représenté un Pélican qui pourrait bien trahir les Marnef.

Et nous poserons la question : cette édition n'aurait-elle pas été imprimée à

Paris ?

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2127.]

## 3. Les chronicques du grant Roy Gargantua... Lyon 1533.

Le titre manque au seul exemplaire que l'on connaisse de cette édition. La dernière page contient la fin de la table et les lignes suivantes :

Cy finissent les chronicques, du grant \( \pi\) puissant geāt gargātua, cotenant sa \( \pi\) genealogie la grādeur \( \pi\) force de son corps. Aussi les merueilleux \( \pi\) faictz darmes, quil sist pour le \( \pi\) noble roy Artus, Tant con \( \pi\) tre les gos \( \pi\) magos, \( \bar{q}\) a \( \pi\) lecontre du roy Dirl\( \bar{a}\) \( \pi\) de & zel\( \bar{a}\) de. Auec= \( \bar{q}\) \( \bar{q}\) s les merueilles \( \pi\) demersion. Nou \( \pi\) uellem\( \bar{e}\) times A \( \pi\)

Petit in-8° allonge de 23 feuillets chiffrés, plus 1 f. non chiffré pour la table. Sign. A.-C., car. goth., 32 lignes à la page.

Alors que, dans les deux éditions précédentes, le texte commençait au verso du titre, il commence ici au recto du feuillet 2.

Le titre courant, imprimé en gothique, du même œil que le texte, porte :

Les chronicques du grant || Roy Gargantua.

Le seul exemplaire connu se trouve joint au Pantagruel de Juste 1533 (voir

nº 23) que possède la Bibliothèque royale de Dresde. Il est sans aucun doute sorti des mêmes presses, le papier, la typographie & la justification étant identiques.

Befuvt la fable be ceffe piefete fo floy re Etchionicque de gargantua.

Et premiecement.

Dmment Berlin fut aps pelle-punce des 4/ligros macies a caufe bes gras merueilles quit farfoit. Comment Merfin bema

Sa congie daffer en ouentponr faire grat gofier et gallemefle qui eftoy ent le pere et la mere gargantua.

Comment Derlin fift la grant iumet pour porter le pere @ fa mere de garga

Comment grant gofier et galemelle en genderent gargantua et de lenfance dubict gargantua.

Comment grant gofter et galemelle et gargantua, furent chercher Merun acoment la grant iument abbatit les forefts de A Bapaigne et de la Beauls ce en foy efmouchant de fa queue.

Comment gargantua fon pere et fa me re arriverent au portoc la mer pres le mont fainct michel et le mefchef que leure firent fce Bietone.

Comment les Bretons , Baillererent a gargatua a fon pere a afa mere gras nombres de Baches (Beaulo pour fe farcin quils feur auopent faict.

Comment le pere et la mere be gargan tua porterent le mont fainct michel & tombalaine ou ils font de prefent.

(Recto du dernier fenillet.)

Comment fe pere et la mere be gargans tua moururent,et du dueil que fift le poure gargantua.

Coment gargatua retourna a la court du roy Artus , et fuy fift prefent des prifonniere du rop be Boffende et be Grlande.

Commet gargantua alla combatre co. tre Bng geant . Et commet ledict gar gatua fuy plea les rains et le mift en fa giBaffiere.

Ly finiffent les chionicques , ou grant e putffant geatgargatua,cotenant fa genealogiella grabeura foice be fon coipe. Buffi les merueilleup fatets barmes, quil fift pour le noBle roy Artus, Tant con tre les gos a magos, à a feconfre du roy Dirla Be et zelale. Buecs de fee merueiffee demerlin. Dou uellemet gm primees A Zyon.

(Verso.)

Le texte, qui suit celui de la première édition (n° 1), présente en outre en deux endroits des additions importantes. Gottlob Regis, dans son édition de Rabelais, l'a reproduit en entier (tome II, p. LXXXV-CXXV). Il se compose de 11 chapitres au lieu de 18, tout en étant augmenté, parce que certains chapitres ont été réunis sous un seul titre.

Ebert (Allgemeines bibliographisches Lexicon, nº 18513) avait, par erreur, pris ce

petit livre pour l'édition princeps du Gargantua définitif.

Dans la réimpression qu'elle a donnée du Pantagruel de Dresde (Paris, H. Champion, 1904, in 8°), la Revue des Études rabelausiennes annonce, page III de l'Introduction, note 1, qu'elle publiera dans le courant de 1904, « les facsimilés du

titre & de la dernière page » de l'opuscule qui nous occupe. Comme le seul exemplaire connu est incomplet du premier feuillet, c'est-à-dire du titre, nous en concluons que le rédacteur de la Revue a vu un autre exemplaire, complet, & nous nous réjouissons de saluer la publication du facsimilé promis.

[Bibl. roy. de Dresde, libri rar. 9. 166.]

The Broggargantua notablement omelyela creation de fes pere a mere par loperation de merlin Unecques les merueilles dt cesuy la destrutid des geans a autires choses singuite res desenfaces dudict gargātua setout bien reuen courige et mis au song Sce son la pure Berite de lantique hy:

Itotre Esquelles pourrez Boir

Plusteurs choses
Incredibles,



les merueilles di | celuy, la destructio des geans \(\mathcal{\alpha}\) aultres choses singulie | res des enfaces dudict gargatua, le tout |

bien reueu corrige et mis au long Sce | lon la pure verite de lantique hy= | stoire Esquelles pourrez voir | Plusieurs choses | Incredibles,

[Suit une gravure sur bois.]

S. l. n. d. Petit in-4° goth. de 16 ff. non chiffr., à longues lignes, au nombre de 35 ou 36 à la page, sign. a-d. La table s'arrête à la 23° ligne du dernier f. dont le v° est blanc.

Le seul exemplaire connu, incomplet des feuillets aij & aiij, était décrit & analysé en 1855 dans le XXII° catalogue du libraire Edwin Tross (n° 4497). Il fut acquis par M. de Lignerolles (n° 1780), & a été acheté en 1894 par la Bibliothèque Nationale, pour la somme de 1,350 francs.

Cet opuscule offre une seconde rédaction des grandes Cronicas, passablement

augmentée & dont le texte est porté de 18 chapitres à 23.

On reconnaîtra, dans les reproductions que nous allons donner de quelques pages de cette version, la malice de maistre Alcofrybas. Mais on remarquera aussi que l'orthographe du livret est particulièrement défectueuse, ce qui peut

faire supposer qu'il est la contrefaçon d'une édition disparue.

Il semble bien, en tous cas, que ce texte a précédé les croniques admirables (voir n° 7), dans lesquelles on retrouve un certain nombre de passages du vroy gargantua. Il aurait, par conséquent, paru en 1533 ou au commencement de 1534. La typographie semble lyonnaise. Les caractères ne sont pas uniformes, & la justification est variable : certaines pages pleines ont 35 lignes, tandis que d'autres en ont 36.

Ce qui paraît bien confirmer l'hypothèse d'une contrefaçon (mais contrefaçon d'un nouveau texte, authentique à notre avis), c'est la grande négligence de

l'impression. La plaquette a dû être composée & tirée à la hâte.

L'histoire de Gargantua est, ici plus que dans les autres éditions des Chroniques, agrémentée par le récit des faits & prouesses de Merlin. On y relate une de ses aventures galantes qui est fort joyeuse. Mais il faut remarquer que l'auteur n'a pas encore donné pleine carrière à son génie, & que ce livret, s'il est bien de Rabelais, n'ajoute rien à sa gloire. Il essayait alors sa plume, & le principal intérêt qu'offrent à nos yeux ces essais est en ce qu'ils nous montrent le point de départ de son livre.

Brunet, qui reproduit dans le Manuel la description tournie par le catalogue Tross, semble tout disposé à attribuer ce texte à Rabelais, alors qu'il conteste (à bon droit, croyons-nous) l'authenticité des croniques admirables. Cette opinion peut étonner les lecteurs du Manuel, parce que les citations données par Brunet sont justement des passages que l'on retrouve, plus corrects, dans ces mêmes croniques admirables. Nos facsimilés en montreront quelques-uns qui ne

se lisent nulle part ailleurs.

Voici la première page (verso du titre):

Dau fe comencement de cefte Brape contque Bous deuez feat gofe come tefmotgnelescripture de plasieurs, Eronicqueurs dont nous en laisser ons aulchuns coe Baguin andr maistre Befå femaire a auftres feblables Pefquett ne feruetrie a p: pos quata cefte Blente Biffoire, Dais prandide Flape le trifte

(Ceiffd de fionope/ Buon de Bordeausp Dapot legoifre marti gros pied ain goffe ragouget tyfouart de canarte Pacefot du fac, Etto fes cheuaftere de fatablerodea auftres feblables dont en paaffet pour approuner la Berite de cefte Bfente fiftotre come Berret pfus a platin, .

CE Comment autemps du Bon roy artus eftott Ungetrefeppert nigro

mencien quon appellois Qerlin, A Due Bone chenaliere agetifg fomes Tous deneg fcanote quu temps du Bonroy artus ifeftoit bing grat philozophe defteit eppert en fart dent gromece pto que fide du mode legliamais ne ceffa de fecourir leftat de nobleffe detfmeritapces fais eftre appette price des nigromaciens Et fut nomme Derfinengedie fand perefinmal car fa mere eftoit nonnaing coccupt dug efperti fantaftique q la nuptla Bintiffades et en cefte iffufion natureffe fue pro duicte auftre femece daiffeur & g coceupt ladictenonaffefant à fuenome merte Redict merlin fift de qu'as merueilles le falles fot fortes a crofre a ceulo qui ne fes ont Beues ledict merfineftoit du grant cofeil du rop arte toutes les de= mades quit faifopten la court dudict IR op lup eftopet octropees fuftpour lup ou austres, Il garentit le IR op a plufieur s de ces Bards a getil fomme - de gras perift a dangiers il fift plufieurs gras merueilles Entre lefalles it fift Bue nautre de cing ces tomeauly à affoit Bagat fur terre aifi à Bogen Bovez fur mer Etpfafieurs auftres merueiffes qui feroient trop plices aracopter comme Bous Berretplus a pain.

Tomment mer fin dift au Roy artne queil auroit Beaucop de affais res contre ces ennemps,

Tapes plufieurs merneiftes falctes par merlina la louenge a au profit du rop arts/merlin dift (Erefchier a magnanime prince Beillet fcauoir & Booau ret beaucop daffaires cotre Boz ennemps pquop fil Bous plaiftie y Beulp re medier puis q ie sups a Boftre feruice, Lar touffoment pourray effre, Lar ie ferapte opea detenu par femmes mais fopez certaina tanta ferap en mon liberalarbitre le Bous gar deray de la main de Bozennemys/ Utant parle le rop a mertina fup dift Dea mertinineftit poffife de entter ce perit pour tout mon royausmend diemertin pas pour tout le monde, Adonc differop que is

L'histoire de « Merlin engendré sans père humain, car sa mère estoit nonnain & conceupt d'un esperit fantastique qui la nuyt la vint illudez », est de la même nature que les passages audacieux des premières éditions de Pantagruel, prudemment supprimés dans le texte définitif.

Le texte finit au verso du feuillet dtt au bas duquel commence la table, qui s'achève au recto du feuillet suivant :

Merlin fist vne nue qui les aporta du premier vol iusques es montaignes dentre Sauoye, ( les Allemaignes ( la print enuie de pißez a gargatua q pißa trois moys tous entiers six ious treize heures trois quarts et deux minutes, et la engendra le fluue du rosne et plus de cinq ces nauires et bapteaulx pour la peuplez, et la pißa si tresroydement que oncques puis ne ceßa le rosne de courir comme vng carreau darbaleste, de la merlin transporta gargantua en fairye ou estoit ia le roy artur ou ilz viuent encore Et font grant chere Au chasteau dauallon, Et sur ce point ie mesueille pour boire,

I Sensuyt la table de ceste presente histoire Et cronique de Gargantua,

■ Ou premier chappitre est parle des docteurs du liure de gargantua, Apres de lart et science de merlin de la generacion diceluy C de ses vertus,

Comment il auertit le roy artus des choses aduenir Comme il remedia pour ledict roy,

Des offemes de deux bailleines dot furet crees les pere et mere de gargatua

I Comment il fit vne iument,

Comment il rompit les enchantemens

I Comment gargantua fut engendre,

C Comment ilz eurent des prouisions, C des larmes dicentes

■ De la fontaine, des poulatrices de la naissance (L' baptisemet de gargatua ■ Comment ilz chercherent merlin et est apres la destrution des foretz de champaigne Et de la beausse et des rochiers du mont Sainct michel Et de tombelaine,

I Delorloge de rennes Et des yeux bien,

■ De la mort de grant gozier ( galemelle des cloches de paris ( auttres choses fingulieres des geans daniou,

Comment gargantua vint en la grant bretaigne de sa massue des gos et magos.

de la serte du disner,

C Comment il fut vestu de la liuree du roy artus,

■ De la gibeciere de gargatua pourquoy il nya nulz loups en angleterre

I Des preparatifs de la guerre hirlendoys ( holendoys,

I Du present des londriens,

■ Comment gargantua dora les murailles de londres

Quatre chappitres des guerres de hollande (\* hirlande,

I Le congie de merlin prins du roy ( le conseil qu'il donna,

■ Le congie de gargantua ( de son voyage et come en chemin il voulut predre vng clocher pour faire la gaine de sa massue,

I De la montaigne noire ( des geans et aultres choses

cherche car tamale tune retoneneras dont tu Biens/mais maintenant feret Benges fes gos a magos/adde le gean qui auott la Bene Baffe print Bne arof fe maffae de Bope & cufdott frapper gargantuaet il frappa Bing gros cheine Afore gargantua le Baprendre a fur playa les vaine en la forme et maniere que la plateroit Bne douzaine desquiffettes a le mift en la gibectere/mats pre mierementiffup demanda dont ifeftoit Benu et ou effoint ces compatanons Regeanfup respondit gutf eftoit Benu de la montaignenoire Et que fe pe : redes geans nomme gorge darain lauoftenuove en la grat betafane pour deftenore agradina le roy artur a fatable rode merlin a tout le pays general Rement Et comment dift gargantua ce gean de malche mer de goige darain te affenuovetufanes ico querte ta most te tepste de mor au fot les patgesa les mosa magos quiteont condups Et me dos ou teprendre fe chemin pour al: fer acelle montaiane noire Le gean diff ie nauots que Una paige que tay laif feanbave des dos a magos ceulo qui mont condust font icy bas en une une the mefont pas plus de cia oufip cens quateft du chemin pour affezenta noire motatgne if faultaffet en therufale au mot finap Ct pupe par les defere tuf ques aup fudes/en la terre prefiftre Janet pays fon Boyt la notre montaigne de plus de trois cens lieux Dibien dift gargantua / tu en es guitte ton paige tes dos a magos a tongosae darinne te Boife ot tamais tufques a theure que tuferas appelle atefinoigner le povment du diap de patfielin Et fois plopa & geanmais premierement en congnoffance dhommaige Affur fift Bailet La patremufe de fon Brodier pupe feftupe comme diteft en fa aibectere Ctaffa fout dainement Bifiter les gos a magos au bas de la montaigne qui lienoint les veuls contre mont et bavoint la queufle que moulches regardes quat le geant apporteroft gar gantua mais illeur auint au contraire Lar quat gar gantua les Bitifne fift que deftachezet defbouchet le trou de son moment et Ba deflaschet Bne si tresamoureuse sente de Bent gutfles renuersa tous mois pupo les ferra et les mift tous en fa aibeciere pupo les porta au rop artur le > queleut grant tope dauote la depefche de fe grant Biffaty paltoquier et mers cia fort gargantua de ce trefbelepploice a lup doma en recompence Bna mon tina Bent dor maffif/et fes Boiffes en eftoint de toilles dargent Bargantua cepunt a rire a dift quil Bouffoit deuente mufnter.

T Comment meetin print congie dis voy artus et des enfeignemens quit fuy fift et comment angleterre feroit gonuerner apres fuy?

Dus auez oup au comencement de lhiftoire comment merlin le coms plaignyt au roy artur quit debuopt eftre decen par femme orfup auint fafortune come Bos pourriez oute Bropeft que merfin/ combien quit fuft engendie fand femence ofomme coanene touteffoip iteftott naturel fa fantafve lup print tout fou boainemet a demade congleau rop artus lequel fut fort dof lent car ceftoit tort fon confeil (4) erlinfundift Sire ne Boo defplatfe tan Bra Beage entrepsine iene scap si famais le Bous Boire/ Boo quet a Bous prendre garde de ce que Bous dire a Bous prospererez en samour de dieu et du monde car fi Boo auez lamour de dieu Bous aurez celim du mode a lopez certain que Bous ne quez pointlug fans lautre Bire gardez Boo du confeil des teunes et ne Bous pfiez point car confeil de jeunes gens sont affechemens de mifferables feruttudes ne Bosaccointes par trop de nouveaux creez car ilz Bous menerot troptoft pour cefaire grans et paffez les anciens a ne Bos pfiez quelque Bien quit fachene/ ne pnez en Boftre cofeil ne en Boz offices aes à Bos coanoiftrez auarteteup à taschet a faire leurs maisons car cesa appopuriroit Bous etto? Bot reausmes et ne fertet tamais foultins ne Bien Bouffu de Bot fugett pienes gene de Boftre fang a leur monftrez frane damour a feur faictes gransauan tages Speciallementaup plus experimentez et quant Bous trouverez deceu du confeil de quelqunen qui Bous feret affre mettet lar Bois dauecas Bo? ou Boo enferez trope Dire cropez Bardimet q nobles anciens de Bee fang royal ou vilinde groffez riche maifonanciëne ne fordtiamais lachete enuere Bous ne Boftre peuple a en fere zpi? fortplus prife a redouble des princes eftragers car fi Boo prenezte coleif de nouneaux nezanobit outafchas de leftre/tiz Boo appourtront Boo a Bot pape a Boo rendsont fuget a tant dinfortunes q Bous ne scaurez de quel coste Bos tournez a toufioure Bos endoumirot de flateuses fouenges et fi feret moeque a defpute des auttres enegrap te Ung point a Boo dire comften que telav fien elcript en mes prophettes que Bous tronverez en Boffre fegret du chafteau debrifto tamais ny aurarop en la grat bretaigne fi ofer a Bone eftes et ne reaneront iamais que de deup Brigne foit mis a most par la magnanimite du peuple/qui Jamais Bous eppire ne fouffrira fup: peditacion du Dince et Bous de que le pape changera de nom Et tombera en diverfes mains de Princes et auret le 12om feul dauoir efte 1Rop de la Brant Bretaigne Et des Bretons Lar en la fin ilz feront deffaictt/des cruelz de Dace quiferont Unglois Etles Royge feront Royge de la terre Et non des gens Ctadien Bous des Bipfus ne Dous Boy.

[Bibl. Nat., Rés. p. Y2. 237.]

5. C Les cronicques | du Roy Gargantua, et qui fut | son pere C sa mere. Auec les mer- | ueilles de Merlin, translatees | de Grec en latin, et de latin en | francoys. | [Suit une figure.] (S. L. n. d.)

# TLes cronicques

du Roy Gargantua / et qui fut fon pere & fa mere. Auer les merueilles de Geriin / translatees de Gier en latin / et de latin en francoys.



Petit in-8" goth. de 24 ff. non chiffr., sign. B.- C. (le premier cabier n'est pas signé), 25 lignes à la page.

La table commence au verso du titre & occupe en tout 4 pages, elle se termine par le titre du Prologue capital, dont le texte occupe le verso

Das auez oup au comencement de ffiffoire comment merfin fe com: plaignpt au rop artur quif debuopt eftre deceupar femme orfup auint lafortune come Bos pourriez oute Bropelt que merfin/ combien quit fuft engende fand femence ofomme cognent touteffote it eftoit naturel fa fantafpe fup print tout foubdainemet a demade concie queop artus lequel fut fort dol fent car ceftoit tort fon confeil @) erlinfup dift Bire ne Boo defplatfe tay Bag Beage entrepsins iene scap fi famais le Bous Boire/ Boo quet a Bous prendre garde de ce que Bous dire a Bous prospererez en samour de dieu et du monde car fi Bo? auet lamour de dieu Bous auret celup du mode a fopet certain que Bous ne quez pointfug fans lautre Bire gardez Boo du confeil des steunes et ne Bous pfiez point car confeil de jeunes dens sont affechemens de miferables feruttudes ne Boaccointes par trop de nouneaux creez car ilz Bous menerat trop toft pour cefaire grans et paffez les anciens a ne Bos pfiez quelque Bien quift fachent/ ne finez en Boftre cofeil ne en Bot offices ges à Boo cognoiftres auarteteur à taschet afaire seure maisone car cela appopuriroit Boue etto Bot reausmes et ne feriet tamais foultins ne Bien Bouffu de Bot fugett prenet gene de Boftre fang a feur monftret figne damour a feur faictes gransauan tages Speciallementaup plus experimentez et quant Bous trouverez deceus du confeil de quelqunenqui Bous feret affpe mettet lap fore dauecde Boo ou Bosenferez trope Sire cropez Bardimet a nobles anciens de Bee fang royal ou vilinde groffe z riche maisonanciëne ne for detamais lachete enuere Bous ne Boftre peuple a en fere tplo foit plus prife a redouble des princes eftragers car fi Bos pienegle cofeil de nouneaux neganobit outafchas de leftre/ift Bos appourtront Boo a Boz pape a Boo rendzont fuget a tant dinfortunes q Bous ne scaurez de quel cofte Bos tournez a toufioure Bos endountrot de flateuses fouenges et fi ferez mocque a defpute des autres encope ap le Bug point a Bos dire combien que te lap bien efcetpt en mes prophettes que Bous trouverez en Boftre fegret du chafteau debrifto tamais ny awarop en la grat Bretaigne fi oper à Bous eftes et ne reaneront iamais que de deux Bnane foit mis a most par la magnanimite du peuple/qut Jamais Bouseppire ne fouffrira fup: peditacion du Dinceet Bous de quele paps changera de nom Et tombera en diverfes mains de Dinces et auret fe 12om feut dauofr efte 1Rop de la Brant Bretaine Et des Bretons Lar en la fin ilz feront deffaictt/des cruelt de Dace quiferont Ungfois Etles Ropgeferont Ropge de fa terre Et non des gens Ctadien Bous des Sipfus ne Dous Boy.

[Bibl. Nat., Rés. p. Y2. 237.]

5. T Les cronicques | du Roy Gargantua, et qui fut | son pere  $\alpha$  sa mere. Auec les mer= | ueilles de Merlin, translatees | de Grec en latin, et de latin en | francoys. | [Suit une figure.] (S. 1. n. d.)

## Tes cronicques

du Roy Gargantua / et qut fut fon pere & sa mere. Anec les mere ueilles de Perlin / translatees de Giec en latin / et de latin en francoys.



Petit in-8° goth. de 24 ff. non chiffr., sign. B.-C. (le premier cahier n'est pas signé), 25 lignes à la page.

La table commence au verso du titre & occupe en tout 4 pages; elle se termine par le titre du *Prologue capital*, dont le texte occupe le verso Voici encore le 1er chapitre :

burop Bargantua.i

Due Bone cheuatiere et gentit; homes Boue deuer fcauoir que au tempe du Bon Rop Artus /il effort Bing grat philosophe fort expert en lart de Migromance : plus que tous homes du mode/

fequet iamais ne cessa de secourir testat de 200; becffe. Bot il merita par ses faicts eftre appelle punce des nigromanciens/a se nommoit mertin. Ledict Wertin fift merueilles fortes a croire : et estoit ledit Wertin du grat costet du roy Urtus : et les demandes quil faisopt en la court du Roy lup estopent ottropees sust pour lup ou par au; tre.car il garêtit le rop ses bards/a gêtils som; mes de gras dagers /a sist plusieurs merueilles entre lesques il fift Dng nauire de una cêt; ton; neauly qui alloit Bagat far teere dinsi à Bous en Bopes sur la mer/a plusieurs autres longues a racompter comme Bous Berrez plus a plain.

(Lomet mertin dit au roy Artus à il auroit fout affere contre les entre si que a racompter comme Bous Berrez plus a plain.

fort affaire contre ses ennemps. Dhapi.ti.
Dies plusieurs merneilles', faictes
par Wetlin ala souenge a au prouf;
fit du rop Art', Werlin tup diftitres;
cher et magnanime Prince Sucisse;

dune fiebure. Et comment || ledit Gargantua emporta les deux grosses clo= || ches de nostre dame de Paris. Chapitre. xii. || Comment Merlin mena ledict Gargantua || en la grand Bretaigne. Chapitre. xii. || Comment par la subtilité de Merlin fut fai= || éte la massur dudict Gargantua, auecques ses || armes. Chapitre. xiii. || Comment Gargantua fut babille de la li= || uree au bon roy Artus. Chapitre. xiiii. || Comment Gargantua remercia Merlin a || secret. Chapitre. xv. || Comment le Roy Artus enuoya ses ambass= || sadeurs aux Hirlandoys et Hollandoys. Chapitre. xvi. || Comment les dictz ambassadeurs firent leur || rapport, et de la preparation de la guerre. || Chapitre. xvii. || Comment Merlin dit a Gargantua que il || falloit quil fist la guerre contre les Hirlandoys || et Hollandoys ennemys du Roy Artus. Cha= || pitre. xviii. || Comment le Roy Dirlande et Hollande sor= || tit auec cinq centz hommes darmes pour com= || batre contre Gargantua, et aussi pour le cuy= || der prendre. Chapitre. xix. || Comment Gargantua demanda aux pri= || sonniers se le Roy estoit en leur compaignie. || Chapitre. xx. || Comment Gargatua se dissos daller bail= || ler vne alarme a la ville de Reborsin: et des || trefues qui furent faictes. Chapitre. xxi. || Comment le Roy Dirlande & Hollande se || prepara: & assembla son ost pour resister contre || Gargantua. Chapitre. xxii. || Comment le Noble Gargantua mist vng || geant en sa gibeciere. Chapitre. xxxiii. || Comment le Noble Gargantua mist vng || geant en sa gibeciere. Chapitre. xxxiii. || Comment le Table des cronicques || du Roy Gargantua.

L'ouvrage se termine par les lignes suivantes :

du top Bargantua.
adoncle geant print Ine groffe massue de Bops cuydant frapper Bargantua: mais il frappa Ing gros chesne lequetil abbatit. Alors ledict Bargantua le Ba prendre a lup ploya les reins en la maniere que lon playeroit Ine douzaine desguillettes: a le mist en sa gibeciere / a le porta tout mort a la court du roy Artus. Aisi Besquit Bargantua au service du roy Artus lespace de deup cêtz trois mops a quatre iours instement. Et depuis sut es Italies a la guerre côtre Ing autre trescedoubte puissant prince nome Batizmasse. Et de la se pour suprince nome Batizmasse. Et de la se pour suprince nome batizmasse en France par grosses batailles: comme on peutt Beoir au tiure de Batimasse.

### Fines.

Le seul exemplaire connu de cette édition, qui n'a pas encore été décrite, appartient à la Bibliothèque de Besançon. A cet exemplaire est joint celui d'une édition également non citée de Panurge disciple de Pentagruel (voir n° 45). La typographie nous semble parisienne. (Peut-être Jean Bonfons.)

Ce texte a été reproduit, en 1675, à Troyes, chez Nicolas Oudot (voir nº 11),

& en 1823, à Montbéliard, chez l'imprimeur Deckherr (voir nº 17).

[Bibl. de la ville de Besançon, 268.744.]

6. La grande & merveilleuse vie du très puissant & redouté Roi de Gargantua, translatée du grec en latin & du latin en françois. (S. d.)

Petit in-8°. goth. de 5 ff., dit le Manuel.

Édition en lettres gothiques, dont on ne connaît aujourd'hui que le titre, donné par le catalogue La Vallière (n° 3863). L'exemplaire, relié en maroquin rouge, s'est vendu 2 livres 10 sols en 1783.

7. C Les croniques | admirables du puissant Roy Gargantua, en= | semble comme il eut a femme la fille du Roy de | Utopie nomee Badebec, de laquelle il eut vng | filz nomme Pantagruel lequel fut roy des dip | sodes & des Amanrottes, Et commet il mist a | sin vng grant gean nomme Gallimassue. | (S. l. n. d.)

## **LLes** croniques

abmitables du puissant Roy Bargantua/ens semble comme it eut a femme la fille du Roy de Dtopie nomee Badebec/ de saquelle it eut Bng fils nomme Pantagruel sequel fut roy des dip sodes a des Amanrottes/Et commet il mist a fin Ong grant gean nomme Ballimasque.



A la fin :

Petit in-8° de 68 ff. non chiffr., sign. A.-Diii., à 27 lignes par page, car. goth.

Le texte commence au verso du titre par le Prologue capital dont voici la reproduction:

Diofogue capital.
Dur demonftrer a chafeun po.
pulaire lee grades a merueilleu.

fre fipftoires du noble Roy gar. Egantua iay bien Boulu picoie la peine de traftater cefte pfente by.

foire de grecen fatin/et de fatin en Bon francope/qui traicte de fa natiuite a qui furet fee pere a mere come Bo pontres oupzep apres. Pour le commecemet de ceffe Brape cro. nicque Sone debues fcauoir come no' tefmoin, ane lefcripture de plufieurs cronicqueurs dont nous en faifferone aufcune/come guaguin / ans Bre/maiftre iefan fe maire / ( plufieurs aultres femblablee lefquefane feruet be riens a propos quant a cefte prefente fpftoite/ mais nous prens Sione/triffan de lyonnoye/pfape le trifte / Buon de BosbeaufpiourBain de Blance/facelot du faci guerin mefquin/parceual le gallops/mabilam/ ogier le dannope/fce quatte fif3 Bemon/ Et to les chenafiere de la table conde et auftres feme Blablee/dont en va affes pout approunet la Bes eire de cefte ptefente Byftoite/ comme Bous Bere resplus a plain.

Comment au temps du Bon roy actus effoit Ing trefeppert nigromacien que on appelloit Derlin.

Les traits qui soulignent certaines phrases, dans cette page & dans la suivante, ont été anciennement tracés à l'encre sur l'exemplaire de Pierre Siderander,

actuellement à la Bibliothèque Nationale.

Comme on le voit, ce Prologue capital est à peu près le même que celui de l'édition des cronicques dont un exemplaire est conservé à la Bibliothèque de Besançon & que nous décrivons plus haut (voir n° 5). Artus de bretaigne manque parmi les titres de romans de chevalerie énumérés; par contre, cinq autres, jourdain de blancs, parceual le galloys, mabriam, ogier le dannoys & les quatre filz bemon, qui ne figurent pas dans l'autre édition, sont cités dans celle-ci. Le texte du livre est très différent. C'est une contrefaçon, augmentée, de l'édition décrite sous le n° 4.

On n'y retrouve pas les variantes de celle de 1533, & les passages ajoutés — à part les chapitres empruntés à *Pantagruel*, dont nous parlerons plus loin — ne rappellent que bien difficilement le joyeux esprit de maistre Alcofrybas.

Voici le premier chapitre, où l'on reverra, légèrement modifiée, l'histoire de la naissance de Merlin. La « nonnain » est ici vne ieune fille deuotte :

Dus Bons cheunffiers et gentifs fom mes Bous debues fcauoir que au teps du rop artus/il eftoit Eng grant phie of fofophe ledt eftoyt trefeppert en fart de nigromancie plus que nul fomme du monde/ lequel ne ceffa tamdie de fecourte leftat de noblef fe: dont if merita par fee faicts eftre appelle le prince des nigromanciens lequel fut nomine mertin/ Je fut engenbre fone pere Bumain: Car fa mete eftoit Bne teune fille beuotte: laquelle co ceupt dung efperit fantafticque qui fa nuyct fa BintiffuBet/eten cefte iffufion natureffe fut pro Buicte auftre femece daiffeure a afore conceupt LaBicte icune fille lefant qui fut nomme merlin: Redict mertin fift de grades merueiffes lefquels fce font Bing peu fouce a croire a ceufp qui ne les ont Benes/ledit merlin effoit du grant cofeil bu bo rop art9/atoutesles demaBes of fatfoit en la court aubit top artue luy eftoient accordees & octropees fuft pour luy ou pour auftres if garen tift fe roy a plufieure auftres fee Barons a gens tits fommes de grans perifs et dangiers : a fift plufieure grandes merneilles entre lefquelles il fift Bne naufre de mil cinq cens tonneaufp las quette affoit Bagant fur terre ainfi que Bo en Bopes affer furla mer / a fift plufieure auftres merueifles lefalles feroyent trop profipes a ras

L'ouvrage est composé de 41 chapitres; le texte se termine au verso de l'avant-dernier feuillet sur cinq lignes. Le feuillet suivant est occupé, au recto, par une gravure sur bois représentant Gargantua sonnant de la trompe au haut d'une tour, &, au verso, par une autre vignette montrant Grandgosier couronné comme un roi de carreau & à cheval sur sa grande jument, avec Gallemelle en croupe. Nous reproduisons page 26 ces deux figures.

L'exemplaire de la Bibliothèque Nationale porte sur la première feuille de garde une inscription manuscrite qui, si elle est authentique, ce que l'on peut mettre en doute, prouverait que l'édition a été imprimée en 1534 au plus tard :

« Je suis a Pierre Sideran- | der d'Argentine aultre- | ment dicte Strafbourg.

« Acheté(1) a Paris | Lan Mil, cinq cens | trente & quatre. »



Rogeté - Duit Lun Mil, ring ront tunne Rynance.

Il y a lieu de penser que cette version a été composée à Paris à cause des nombreux passages où il est fait allusion à des rues, à des quartiers ou à des monuments parisiens; mais on ne saurait partager l'opinion de P. Lacroix qui la donne avec certitude à Rabelais. En effet, après avoir reproduit avec plus ou moins de détails nouveaux l'histoire du vroy gargantua, le récit s'interrompt pour raconter en trois chapitres la naissance & l'enfance de Pantagruel; ces trois chapitres sont pris, à quatre petites variantes près, au Pantagruel de Rabelais, qui venait de paraître à Lyon, & ne sont autres que les chapitres 2, 3 & 4 de ce livre. L'interpolation, qui n'est d'ailleurs nullement justifiée par le contexte, nous semble, à elle seule, prouver la contrefaçon. On ne comprendrait pas pourquoi Rabelais se serait fait concurrence à lui-même, d'autant plus qu'il avait déjà, en 1533, publié au moins deux éditions de Pantagruel & deux éditions des Chroniques. P. Lacroix est obligé, pour appuyer son opinion, de recourir à un échafaudage d'hypothèses & il paraît croire, à la fin de son argumentation, qu'il a raisonné, non pas sur des conjectures, mais sur des faits acquis & certains. « On sait », dit-il, « qu'à la fin de février 1534, on donna à Rabelais un successeur à l'Hôtel-

<sup>(1)</sup> L'auteur du Manuel a lu ageté, & cette faute de lecture a été consciencieusement reproduite par tous les commentateurs qui ont eu à parler après lui du volume qui nous occupe.

« Dieu (de Lyon), parce qu'il s'était absenté deux fois sans congé. On nous per-« mettra de supposer qu'une des deux absences qui firent perdre à Rabelais sa place de « médecin d'bôpital avait pour cause un voyage à Paris. » D'où il résulte, suivant P. Lacroix, « qu'arrivé sans aucune ressource, forcé de vivre d'emprunts & d'aumônes », il imagina de céder à quelque libraire, en y ajoutant trois chapitres du Pantagruel « alors sous presse à Lyon », une paraphrase des Chroniques.

L'histoire du géant est ici suivie d'une nouvelle, celle de Gallimassue, qui occupe les huit derniers chapitres; le livret se termine par une pièce de sept vers

& une conclusion.

Sur la foi de Brunet & de Paul Lacroix, nous pensions que l'on ne connaissait qu'un seul exemplaire des croniques admirables (celui de Pierre Siderander, que nous citons plus haut), quand nous avons eu l'agréable surprise d'en trouver un autre, en fort bon état dans sa reliure en maroquin citron, mais aux tranches couvertes d'une respectable couche de poussière — ce qui prouve qu'il n'avait pas été consulté depuis longtemps — à la Bibliothèque de l'Arsenal.

Voici les facsimilés des trois dernières pages du texte :

got de paiffe / puis fe print a courir tant quit peult dioict a Trops pour en faire bing pres fent aup tropens pontles Benger des maufp quil feur auoit faict danoir ainfi Boute fe feu en leur Biffe Et quant les Tropes fe Birent ils en furent Bien topeulp a prierent gargans tua q fon plaifir fuft de le mettre a mozt/ Las quelle chofe if fift pour accompfir leur Boule ti/car if print gaffimaffne par fes tabes a en donnaft grat coup de la teffe cotre Bing grat chafteau qu'eftoit a trope lieues fore la Bille ou cofte des Bourguygnone quiffe tua et aba tit Bne grant partie du chafteau quat a quat Et ainfi moutut fedict Ballimaffue pat les maine du puiffant Roy Bargantua/lequel le fift entercer aups dudict chafteau/ qui fous Loit eftre Bng fort Beau fieu a plaifant/mais depute figaffimaffue y fut enterreif ny eut perfonne qui ofaft demouter debane/cartefe perii de gaffimaffue preniet toutes fes nulet3 Ecquel y faict Bng merueifleup Bzupt/ telles ment quif femble a aufcuns que ce fopent les dyables qui font au chafteau/mate Bous pou es fcanoir pour tout Bray que ce neft auftre chofe que lefperit de gallimaffue qui renieut Ac Bous euffe dict plus auant des faicts de gargantua/mais cela faict Derfty qui Bien jeauoit commet if auoit befongne le Dint que eur a le transposta en faeric ou effoit ia afle fe Bon Roy Urtus/auec fa jeur Dozgain/ogter le dannois/a Huon de Boideaul p/ou il3 Biuet encores a font grant chere au chafteau daual fon/a fur ce point ie men Doys Boyre.

Deans a petis fifes Bien cefte Byffoire Je Bous requiers/pen faictes memoire Racomptant tous fes faictes de gargantua A tout lamais/lequel fes payens tua Dous np Berres mot qui ne foit pour rire Lecteurs lifes Bien on Bous efcontera Tenes ce faict menfonge fans mal dire.

R mes bons amps ce fee topt trop fongue chofe pour Hous racopter tou te sa Die en ce petit Bolu me/car elle est si tresgra, de a si tressfructueuse que onnen scauropt trouver la fin / Pource mesdicis

Jeigneure if Doue pfaira de prentre en grece petit que lay peu traire en Francoye dauce fe

Brec et Latin/ Pource epcufes moy ce le lan gaige eft irop ende ou trop eural/ Car ie lay eptraict au mieuly que iap peu faire a congnoiftre de sa Die a legede selon la Braye Bestite.

Ep finent les Cronicques admira, 6fes du puiffant Roy gargantua.

Le recto & le verso du dernier feuillet sont occupés par les deux figures dont voici la reproduction :





Ce texte a été réimprimé en 1872, dans le Cabinet du Bibliophile de Jouaust, par M. Paul Lacroix.

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2129. — Arsenal, B.-L., 14775.]

8. La vie admirable du puissant Gargantua, ensemble la natiuité de son fils Pantagruel. Dominateur des Alterez. Auec les faictz merueilleux du disciple de Pantagruel. Ensemble une lettre patente de nouueau adioustée. Le tout veu & corrige de nouueau. 1546. On les vend à Paris en la rue Neusue Nostre Dame a l'enseigne Sainct Nicolas.

Pet. in-8° de 75 + 49 ff. non chiffr., signés A-Kiij – Kiv-Qij; 24 lignes à la page.

Cette réédition des croniques admirables, que nous n'avons pas vue, est signalée par Regis [t. II, p. CXLV], & présente, selon ce bibliographe, un certain nombre de variantes (plusieurs changements, plusieurs suppressions). L'adresse indiquée est celle de Jean Bonfons. (Voir G. Brunet, Eßais..., p. 27-31.)

Au verso du titre, se voit le dizain Amys letteurs qui ce livre lisez, du véritable Gargantua, auquel plusieurs passages sont empruntés, au cours du texte.

L'ouvrage se termine, au recto du 75° feuillet, signé Kiij, par les lignes suivantes, remplaçant les 7 vers & la conclusion des croniques admirables:

Ie vous eusse dit plus auat des faitly de Gargantua, mais suffise vous quat a present et ne laissez à boire.

La seconde partie, — les voyages & navigations de Panurge — dont le titre est au verso du 75° feuillet, occupe ensuite 49 feuillets. (Voir n° 54.)

9. Le très éloquent Pandarnassus, fils du vaillant Galimassue, qui fut transporté en Faerie par Oberon, lequel y fit de belles vaillances, puis fut amené à Paris par son père Galimassuë, là où il tint conclusions publiques, & du triomphe qui lui fut fait après ses disputations. Lyon, Olivier Arnoullet, in-8°.

Cet ouvrage, dont le titre est rapporté par Du Verdier, dans sa Bibliothèque françoise (au mot Pandarnassus), est aujourd'hui perdu. « C'est, dit Nicéron, une mauvaise imitation du Gargantua de Rabelais. » Le titre semble indiquer que c'est plutôt une imitation des croniques admirables.

Bien que ce texte soit perdu depuis deux siècles, le bibliophile Jacob (M. Paul

Lacroix) annonçait en 1858, dans le prospectus de la Bibliothèque Gauloise (Paris, Adolphe Delahays, 1858, in-8°), page 13, la prochaine apparition, dans cette collection, d'un volume intitulé les Imitateurs de Rabelais, dans lequel devait figurer, à la suite d'autres opuscules: Le très éloquent Pandarnassus, fils du vaillant Gallimassue, etc. Il y a lieu de déplorer que la Bibliothèque Gauloise n'ait pas tenu sa promesse. Peut-être aussi n'y avait-il là, de la part du bibliophile Jacob, qu'une fallacieuse annonce commerciale.

10. Les Chroniques du Roi Gargantua, cousin du très redouté Galimassue, & qui fut son père & sa mère, avec les merveilles de Merlin. Troyes, Jean Oudot, in-16, sans date.

In-16 de 32 feuillets, y compris la table, dit le Manuel.

Titre donné par le catalogue La Vallière (n° 3869). L'exemplaire, en maroquin rouge, s'est vendu 1 livre 16 sols en 1783. Suivant M. A. Assier (La Bibliothèque Bleue, p. 11), ce livret serait sorti des presses de Jean Oudot 1er, vers 1596.

tua cousin du tres redoute | Galimassüe, & qui sut | son pere & sa mere. | Auec les merueilles de Merlin, trans- | late de Grec en Latin, & de | Latin en François. | A TROYES | chez Nicolas Oudot, rüe nostre Dame, | au Chappon d'Or couronné. 1675.

In-16 de 32 ff. non chiffr.

Au verso du titre, se lit le huitain suivant :

#### L'AVTHEVR A | fon Liure

Va petit liure picque marche,
Double le pas, & loing s'estend,
Fait te voir en chacune marche,
Pour donner joye & passe-temps
Si aucuns en sont mal-contens,
Passe outre & n'écoute leur dire,
Car aujourd'hui tel est le temps,
L'vn veut pleurer, l'autre veut rire.

C'est une copie de l'édition conservée à la Bibliothèque de Besançon (voir n'' 3).

[Arsenal, B.-L., 14776.]

12. Les Chroniques du roy Gargantua cousin du redouté Galimassue, & qui fut son père & sa mère; avec les merveilles de Merlin, traduit du grec en latin, & du latin en français, par Jeanivet, historiographe. Grenoble, Fr. Champ.

S. d., in-12 de 36 p.

Nous ne trouvons la mention de cette édition que dans le catalogue de Salvaing de Boissieu, conseiller du roi (1600-1683), n° 630. La bibliothèque, qui s'est vendue en 1897, à Grenoble, avait été augmentée par les descendants de Salvaing de Boissieu.

Le Manuel indique une édition portant le même titre & datée de Grenoble, Gasp. Cabanel, 1730, in-12 de 36 pages; il ne mentionne pas le nom de l'histo-

riographe Jeanivet.

13. LES || CHRONIQUES || DU ROI || GARGAN-TUA. || Auec les merveilles de Merlin, translatez || de Grec en latin, & de Latin || en François. || A ROUEN, || ches JEAN OURSEL l'aîné rüe Ecuyère vis- || à-vis la rüe du Petit puis, à l'Enseigne || de l'Imprimerie du Levant.

In-12 de 24 pages chiffrées.

L'approbation, qui occupe la dernière page, est signée Le Pesant BRUNEL & datée du douze décembre 1709.

[Arsenal, B.-L., 14774.]

14. Les CHRONIQUES || du roi || GARGANTUA || avec les merveilles de Merlin, translatée || du grec en latin, et du latin en françois. || A Rouen || chez la veuve Oursel rue Ecuyere || à l'imprimerie du Levant || Avec permission.

In-12 de 24 p. chiffrées.

L'approbation, qui occupe le verso du dernier feuillet, est datée du 30 avril 1735.

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2142.]

15. Nous placerons ici, sous un seul numéro, plusieurs imitations populaires des grandes Cronicos & des cromques admirables, dont il a paru un grand nombre pendant tout le courant du XVIII° siècle, soit à Paris, soit à Troyes, soit dans d'autres villes de province.

LA VIE DU FAMEUX | GARGANTUAS, | LE PLUS | TERRIBLE GÉANT | QUI AIT JAMAIS | PARU SUR LA TERRE. | Traduction nouvelle, dressée sur un ancien manus- | crit, qui s'est trouvé dans la bibliotèque du Grand Mogol. | A TROYES, | chez GARNIER, Imprimeur-Libraire, | rue du Temple. | Avec Permission.

S. d., in-8° de 46 p. plus I f. contenant au r° l'Extrait de la permission, avec la date du 19 mai 1739, & blanc au v°.

Nous en possédons une autre édition (Privilège du 19 mai 1738), également en 46 pp. + 1 f., A Troyes, chez Jean Antoine Garnier, etc., dont le titre annonce

Gargantuas (sic) comme les (sic) plus terrible géant, etc.

Gustave Brunet (Essais d'études bibliographiques sur Rabelais, p. 32) en signale deux autres, l'une du même nombre de pages, dont le privilège porte la date du 12 juillet 1728 (Taschereau, 1686), l'autre (Privilège du 15 juin 1738), en 24 feuillets, à la fin de laquelle on promet que si le public s'accommode de cette première partie, on travaillera avec plaisir à la traduction des autres. Cette phrase, selon G. Brunet, est la seule chose qui différencie l'édition des précédentes.

selon G. Brunet, est la seule chose qui différencie l'édition des précédentes. Une autre édition, imprimée à Troyes, chez la veuve Jacques Oudot & Jean Oudot fils, imprimeur libraire au Temple, porte un privilège daté du 1er décembre

1715 (Arsenal, B.-L., 14773 bis).

Le catalogue Lormier (première partie, n° 528) signale une Vie du fameux Gargantuas..., s. d., in-8° de 53 p. plus 1 f. non chiffr. & 2 ff. blancs, A Troyes, & vendent à Paris, chez Jean Musier, marchand libraire, rue du petit pont. Une autre édition, in-8°, avec le même titre & la même rubrique, a 63 pages chiffrées & une page blanche. Il n'y a pas de privilège (Arsenal, B.-L., 14773).

Une autre, in-8°, plus correcte au point de vue orthographique, a paru, sans date (vers 1800), à Lille, chez Mme Ve. Dumortier, impr. Lib., rue des Manneliers. 40 pages. Il n'y a pas de privilège.

Le catalogue Guillin d'Avenas (n° 116) en signale une, datée de 1800, in-12

de 48 p., A Bruyères, chez la veuve Vivot.

Toutes ces plaquettes sont généralement mal imprimées, sur grossier papier à chandelle.

16. Abrégé des Chroniques de Gargantua, Cologne, chez Longin.

In-12 de 24 pages.

Nous empruntons ce titre à Gustave Brunet (Essais d'études bibliographiques, p. 33), qui donne une analyse de cette imitation du XVIIIº siècle.

« Le passage tant soit peu libre, dit-il, relatif à la conception de Gargantua, est scrupuleusement conservé dans cet extrait pitoyable qui se termine brusquement au compte que fait le béros de ses 3,009 prisonniers, & un dont il a très involontairement causé la mort...

«Gargantua se trouve fils du géant Briarée & de la géante Gargantine : il vient à Paris, visite l'Observatoire & les Invalides, éprouve un accident sur le Pont-Neuf, il dévore une de ses tantes, M<sup>me</sup> La Valée, mais ce morceau trop gros l'étouffe, il le rejette de son esfomac.

« Il faut, chaque soir, quatre quintaux de poivre pour assaisonner son souper; son gobelet, qu'il vide d'un trait, contient treize barriques. Manger un bœuf entier n'est qu'un jeu pour lui; il a le tort d'étrangler les cuisiniers qui ne réussissent pas à point, lorsqu'il commande une sauce nouvelle.

« Le neuvième chapitre tourne au sentiment; Gargantine vient reprocher à son fils sa conduite blâmable, il se frappe la poitrine, jure de se corriger D, pour écarter les tentations qu'amène l'oisiveté, il se met à construire un beau château. Il porte sur son dos les blocs les plus pesants D, sans effort, déracine les plus gros arbres. A la fin du quinzième chapitre, il tue 30,600 loups, circonstance que nous notons parce qu'elle se retrouve dans La Vie admirable (de Jean Bonfons, 1546, voir n° 8); le chapitre buit contient une allusion assez vive à la vie désordonnée du roi D à la misère du peuple; d'ailleurs, nous en convenons avec plaisir, rien dans ce livret ne vient effaroucher le chaste letteur.»

Cette analyse de Gustave Brunet peut se rapporter également à l'édition donnée par Jean Musier, dont un exemplaire, que nous citons plus haut, est conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal (14773).

17. HISTOIRE || DU FAMEUX || GARGANTUA, || Dans laquelle on verra son origine surprenan- || te, sa naissance merveilleuse, ses prodi- || gieux faits pendant ses voyages, & ses ac- || tions éclatantes au service du roi Artus, || dans toutes les victoires qu'il a remportées || sur ses ennemis. || AUGMENTÉE du superbe Mansolé (sie) que ce Prince || fit élever à sa mémoire. || Dernière Edition, revue, corrigée & mise || (en) un plus beau français que les précédentes. || MONTBELIARD, || CHEZ DECKHERR, IMPRIMEUR. || 1823.

In-8 de 32 pages, fig. sur bois.

Le verso du titre est occupé par un frontispice, montrant l'enchanteur Merlin & le roi Artus. Quatre autres gravures ornent cette plaquette, qui reproduit,

chapitre par chapitre, avec une fidélité relative, les croniques conservées à la Bibliothèque de Besançon (voir n° 5). Le texte est par conséquent tout autre que celui des éditions signalées au n° 15. Il est suivi, ici, d'une pièce curieuse, intitulée: Pompe funèbre de Gargantua, qui semble avoir été inspirée par la mort récente de Napoléon Ier, & par la préoccupation que l'on avait, en 1823, de ramener ses cendres en France. C'est la description des obsèques du géant:

a...Le jour de la cérémonie étant venu, on se disposa à conduire la pompe funèbre dans une grande prairie. Le général des armées du royaume parut d'abord à la tête de la cavalerie. Ils étaient tous habillés de noir, avec de grands crépes traînans, la lance baissée; tous les chevaux caparaçonnés de même, marchant d'un pas lent & mesuré: les trompettes rendaient un son lugubre, sourd & ininterrompu, & à diverses reprises, & capable d'inspirer de la tristesse aux âmes les plus dures. Suivait l'infanterie, conduite par son colonel-général, armes traînantes; les tambours, couverts de drap noir, ne rendaient pas un

son plus agréable que les trompettes...

a... Mais tout cet appareil, quelque somptueux qu'il fût, n'était rien en comparaison de ce qui suivait, & de la machine où était le corps. Cette machine était environnée de deux cents pages & de cinq cents jeunes gentils hommes, portant de grands flambeaux de cire blanche, & un mouchoir de l'autre main, dont ils essuyaient leurs larmes. Ils marchaient à pied, au signal du maître des cérémonies, monté sur un cheval d'espagne; tous ces jeunes-gens se tournaient vers le mort, & par leurs gestes, leurs regards, leurs cris & leurs pleurs, marquaient leur douleur & leur tristesse. Ces cris tendres étaient suivis des burlements de cent cinquante pleureurs, dont les habits bigarres & à longues queues traînantes de six aunes, ne donnaient pas moins de frayeur que les burlements...

a... Partout on voyait des devises à la gloire de l'illustre mort, relevées en or, ses

victoires & ses ennemis terrassés; enfin, rien n'y manquait...»

[D'après l'exemplaire de M. Léon Dorez.]

## LES DEUX PREMIERS LIVRES ET LA PANTAGRUÉLINE PROGNOSTICATION

Pantagruel, qui est devenu, du vivant même de son auteur, le second livre du roman, a précédé Gargantua dans l'ordre de la publication. Nous le croyons, malgré l'opinion contraire de M. Burgaud des Marets, qui s'appuie sur une interprétation contestable du début du chapitre Ier du premier livre (voir son édition, t. I, p. 83, note 1). La sagacité du docte commentateur nous semble ici en défaut. Alcofrybas, à notre avis, renvoie ses lecteurs, pour connaître la généalogie de son héros, au livre déjà publié de Pantagruel que, d'ailleurs, il vient de citer dans le prologue comme un ouvrage dont le titre est bien connu de ses « bons disciples ». Ce passage devrait être une preuve suffisante, corroborée par le fait qu'aucune édition de Gargantua, antérieure à 1534, n'est parvenue jusqu'à nous, alors qu'avant cette date nous savons que Pantagruel a été imprimé au moins six fois. Sans doute, plusieurs éditions des deux livres peuvent avoir entièrement disparu. Mais n'est-il pas significatif que, tandis que Pantagruel, donné pour la première fois à Lyon, selon toute probabilité à la fin de 1532, était, dès l'année suivante, contrefait au moins quatre fois à Paris, il ne nous soit parvenu, de cette époque, en fait de Gargantuas, que des contrefaçons des Chroniques? D'autre part, la réédition, corrigée & augmentée par l'auteur, de ces Chroniques, & imprimée par F. Juste en 1533, dans le même format & avec les mêmes caractères que la seconde édition originale de Pantagruel (voir nºº 3 & 23), ne donne-t-elle pas à penser que le véritable Gargantua n'était pas encore rédigé à ce moment?

Nous avons estimé qu'il était raisonnable de ne pas séparer la *Prognostication* pantagruéline des deux premiers livres, & nous en signalons les différentes éditions dans ce chapitre, à leur place chronologique.

18. Pantagruel. || Les horribles et espoueta= || bles faictz  $\alpha$  prouesses du tresrenome || Pantagruel Roy des Dipsodes, || filz du grand geat Gargan= || tua, Coposez nou-uelle= || ment par maistre || Alcostrybas || Nasier. || © On les

BIBL. RABEL.

3

INPRIMERIE NATIONALE.

vend a Lyon en la maison | de Claude nourry, dict le Prince | pres nostre dame de Confort. (S. d.)



Petit in-4° de 64 ff. non chiffr., sign. Aij-Ciiii, caractères goth., 29 lignes à la page.

Le verso du titre est blanc. Le Prologue de Lauteur commence au feuillet Aij.

#### Prologue de Lauteur.

Refillustres a trescheualeuteup champids gentils hommes a austres/qui voluntiers vous abonnes a toutes gentilesses et hononestres/ Dous auez na gueres veu/leu/et/ceu les grades a inestimables chroniques

de lenozme geant Bargantua/a coinine Brays fibeles les auez creves tout ainfi q tepte de Bible ou du fainct Euas gile/g y auez maintelfoys paffe Boftre teps auerques les honozables dames et damotfelles/leur en fatfans beaug à longe narrez/aloze que efitez hoze de propos : dot eftes bien dignes de grad loudge. Et a la miène Bolunte q Bng chafcu laiffast fa ppre befoigne a mift fee affaires ppres enoubly/affin de p Bacquer entterement fans q fon efprit feuft de ailleurs difiratet ny empefche tufques a ce q lon les fceuft par cueur/affin que ft daueture lart de ipzimerte ceffoit/ou en cas que tous liures periffet/au teps aduente Ding chafcun les puiffe bie au net enfeigner a fes enfans: car il pa plus de fruict que paraduenture ne penfent bing tas de gros taluaffters tous croufteleuez/qui entenbent beaucoup moins en ces petites topeufetez que ne fatct Raclet en Linftitute. Genay congneu de haufts a putfs fans feigneurs en bo nobre/qui affans a chaffe de groffes beftes/ou Boller pour faulcon:fil aduenoit que la befte ne feuft rencontree par les brifees/ou que le faulcon fe mift a planet/Boyant la praye guaingnet a tyre defle/ils efloiet bien marry 3/come entendes affes: mais feur refuge de res cofort a affin de ne fe morfondre effoit a recofer les ineffi:

A tt

Le texte est divisé, à part le *Prologue*, en 23 chapitres (en réalité 24, le chiffre ix étant répété), plus une conclusion de vingt lignes, suivie du mot *finis*. Il n'y a pas de table.

C'est la première édition connue du Pantagruel. On pense généralement qu'elle a été imprimée en 1532, peu de temps après les grandes & inestimables Cronicas

(n° 1). Elle est remarquable par sa correction & son élégance typographiques. J.-Ch. Brunet, qui l'étudie longuement dans ses Recherches. . . (pages 13-45), reproduit toutes les variantes qu'elle offre, comparativement aux éditions suivantes.

fa pome. Et ce faict Patagruel fe pforce de redre fa gorge! a facillemet les mifi dehors/a ne mostroiet en sa guorge en plus quug pet en la Bostre/a la sortiret hors d le's pilluses topeusemet. It me souvenoit quand les Gregeops sortiret du cheual en Trope. Et p ce moyen sut guery a reduyt a sa pmiere coualescee. Et de ces pilluses darain en auez une en Drede sus le clochter de lesgisse de sancte Croty.

R messeure Bous auez oup bing comencemet de lititoire horificque de mo maistre a seight pâta gruel. Gey te feray sin a ce pinter sture: car la teste me fatet bing peu de mal/a sens bie q les registres de mon cerucau sôt asque peu brouissez de ceste puree de Septebre.

Dous aurez le reste de thissoire a ces sotres de Aracfort prochatnemet Benates: a la Bo Berrez coment il trouva sa pierre phisosophalle/comêt il passa les mots Laspies/comêt il naviga p la mer Athlatica a dessit les Cantballes a conasta les isses de Persas. Comêt il espousa sa fille du roy de Ande dit Prestre Jesa. Comêt il espousa sa fille du roy de Ande dit Prestre Jesa. Coment il cobatit cotre ses diables/a feist brusser cinq chabres deser/et ropit. itit. detz a Lucifer abne come au cul. Comet il visita les regios de sa sune/pour scauoir si a la verte sa sune nestoit pas entie re:mais a ses semmes en auoiet. til. cartiers en sa teste. Et misse austres deunes en quoiet. til. cartiers en sa teste. Et misse austres deunes deunes serites toyeus testes vertes deunes seritables : ce so beaux testes deunes deunes en fracops. So soit messieurs/pardonate mp/a ne pêsez pas tat a mes faustes a vous ne pêsez bie es vostres.

#### Offinte.

Nous renvoyons le lecteur à ce passage des Recherches..., qui est certainement un des plus importants de l'ouvrage, & que nous avons eu l'occasion de citer en partie en tête de notre facsimilé du Pantagruel de Dresde (en collaboration avec Léon Dorez, pages xxvi-xxxii de l'Introduction). J.-Ch. Brunet a, le premier, constaté les

différences considérables de style qui existent entre les éditions primitives des deux premiers livres & le texte définitif. Dans les premières, la langue & l'orthographe sont plus simples & se rapprochent davantage de celles d'aujourd'hui. Rabelais, en remaniant son ouvrage, semble les avoir compliquées intentionnellement.

Le seul exemplaire connu de cette édition est incomplet du feuillet Aiiii. Il appartient à la Bibliothèque Nationale, qui l'a acquis à la vente du prince d'Essling, pour la somme de 660 francs.

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2146.]

19. Pantagruel | C Les horribles a espouetables |



faictz a prouesses du tresreno I me Patagruel roy des Di I psodes, filz du grant I geant Gargatua, I Coposez nouuel II

lemet par mai= || stre Alcofry || bas Nasier. || © On les vend au palais a || Paris en la gallerie par ou || on va a la chancellerie. (S. d.)

In-8° de 104 ff. non chiffr., signés A.-a., caractères goth., 23 lignes à la page.

L'adresse indiquée sur le titre est celle du libraire Jean Longis, & les caractères sont les mêmes que ceux des Motz dorés de Caton, imprimés, le premier tome en 1530 & le second en 1533, par Denis Janot pour ce libraire.

Le Prologue commence au verso du titre, & le volume se termine par une page & demie de table. Voici la reproduction du 103° feuillet, verso:

de ende dit prestre Gesan. Comment iscom satit cotre les deales/et sist busser cinq cha bres denfer et rompit quatre dentz a Luciser et une come au cul. Commet is dista les re gions de la lune pour scauoir sia la verite la sune nessoit pas entiere. Dais que ses sems mes en audient trois cartiers en sa teste /et mille petites iopensetez toutes veritables/ce sont beauly textes deuangiles en francops. Don soir messieurs/parbonnate my/et ne pensez pas tant a mes faustes que vous ne pensez bien ee vostres.

Enfunt la table.

Elozigine a antiquite du grant pan tâgruel.

De la natiuite du trefreboubte pâ tagruel.

De la natiuite du trefreboubte pâ tagruel.

Du dueil que mena Bargantua de la most de fa femme Babebec.

De lenfance de pâtagruel.

Chapitre.ii.

Des faicts du noble pantagruel en son ieune aage.

La pâtagruel encôtra bag lymos

Cette contrefaçon parisienne, fort élégamment imprimée, reproduit, avec un assez grand nombre de coquilles, le texte de l'édition de Claude Nourry. Comme cette dernière, elle est divisée en 23 chapitres (en réalité 24, le chiffre IX étant répété), plus la Conclusion.

J.-Ch. Brunet (Recherches, p. 49 & suiv.) estime qu'elle a été imprimée en 1533 au plus tard, « avant, dit-il, qu'ait pu parvenir à Paris la petite édition du

même livre imprimée à Lyon par François Juste » (voir nº 23).

L'auteur des Recherches relève les incorrections fréquentes de ce texte, & les passages de la version originale qui y ont été altérés, ainsi que ceux qui y ont été remplacés par d'autres, pour des raisons de prudence, à une époque où, à l'instigation de la Sorbonne, l'autorité sévissait avec tant de violence contre les imprimeurs de Paris.

C'est ainsi, par exemple, qu'au vingt & unième chapitre (coté xx), où Epistémon raconte son séjour aux enfers, dans la liste des grands personnages dont il décrit la vie nouvelle, l'imprimeur parisien a substitué Ganimedes au pape Jules, le roy Gadiffer à Nicolas pape tiers, le Bosu de Suabe au pape Alexandre,

Roboastre à Charlemagne, Obéron au roi Pépin.

A la fin du même chapitre, figurent deux illustres individus dont il n'était pas fait mention dans l'édition de Claude Nourry :

Le tors de perdrac, grand rostißeur de saulcißes. Darnant lenchanteur se congnoißoit fort bien à acoustrer des merlus.

Presque toutes ces modifications reparaissent dans les autres contrefaçons parisiennes dont nous allons parler, & qui sont vraisemblablement des copies de celle-ci.

L'édition de Longis est aujourd'hui extrêmement rare, & nous croyons qu'on n'en connaît que trois exemplaires.

L'un figure dans la Notice sur les Rabelais de M. Bordes (Tours, Delis; 1890), page 10, n° IV, où il est indiqué comme relié par Trautz-Bauzonnet en maroquin

rouge doublé de maroquin bleu.

Le second fait partie de la bibliothèque de seu M. le baron James de Rothschild (n° 1508). Nous devons à l'obligeance de M. Émile Picot d'avoir pu en prendre des photographies. Il a été acquis en 1870 à la vente Potier (n° 1381), & provenait des ventes : Prince d'Essling (n° 340), Coppinger, Clinchamp, Montesson, Solar (n° 2105). Il est relié en maroquin rouge à compartiments (Trautz-Bauzonnet).

Un troisième exemplaire, en maroquin rouge (reliure anglaise), a figuré en 1869 au catalogue Potier (n° 330). Il provenait de la bibliothèque de Charles Nodier (n° 858), & avait appartenu à La Monnoye, qui avait écrit sa devise, A Delio

nomen, sur le titre.

20. Pantagruel | Les horribles \( \mathcal{\alpha} \) ef | pouentables faitz et | prouesses du tresre= | nome Pantagruel | Roy des Dipsodes | filz du grant geant | Gargantua : Copo | ses

nouuellement p | maistre Alcofribas | Nasier. | M. D. xxx. iii. (1533).



In-8° de 84 ff. non chiffr., signés A. Lii, caractères goth., à 28 lignes par page.

Au verso du titre, commence le Prologue de laucteur. Le texte, en 24 chapitres, exactement chiffrés, se termine au recto de l'avant dernier feuillet par les mots:

Cy finent les horribles & espouen | tables faictz & proesses du tres

reno | me Pantagruel roy des Dipsodes | filz du grant geant Gargantua. | Nouvellement imprime.

Le verso & le feuillet suivant sont occupés par la table, à la fin de laquelle est figuré un pélican, marque des Marnef.

CLomment Pantagruel des fift les trois ces Beantz armez de pierre de taille a Loupgarou seur capitaine. Chapitre pp. Chapitre pp. Chamment Epistemon qui auoit sa teste trez chec fut guery habillemet par Panurge/a des nouuesses des diables a des damnez. ch. pp. CLomment Pantagrues entra en sa Bisse de Amourottes /a comment Panurge marya se top Unarchect se feist creeur de sausce Bert.

Lhapitre. ppii.
C. Comment Patagruel de sa sangue couurit toute Ine armee/et de ce que lacteur Beis en sa Bouche. Lhapitre.ppiii.
C. Comment Pantagruel sut masabe/et sa fa con comment i gueris. Lhapitre, ppiii.

Windela Table.



Le même oiseau est représenté dans la bordure supérieure du titre, &, à gauche & à droite, dans cette bordure, se lisent les lettres I. D. M. - E. D. M., initiales de Jean & Enguilbert de Marnef.

L'auteur du Manuel pense que cette contrefaçon a été imprimée à Poitiers. M. de Montaiglon, avec plus de vraisemblance, la dit imprimée à Paris. Jean & Enguilbert de Marnef avaient, en effet, en 1533, des presses dans les deux villes. Le fils de ce dernier, nommé aussi Enguilbert, se fixa définitivement à Poitiers en 1550, soit dix-sept ans plus tard. (Voir LA CAILLE, Histoire de l'imprimerie, pages 93-94.)

On sait, en outre, que les Marnef, parents du libraire Jacques Bouchet, de Poitiers, ont, avant 1550, signé avec lui des livres qu'il éditait. (Par exemple les Epistres morales & familières du Trauerseur, 1545, in-16, que nous signalons, Appendice, n° xxvII.)

La présente édition est faite sur la contrefaçon imprimée par Denis Janot pour

Jean Longis (n° 19), dont elle reproduit le plupart des incorrections.

L'auteur du Manuel a remarqué, cependant, que, au cours de l'impression, les Marnef ont dû avoir communication de l'édition de Claude Nourry, & qu'ils s'en sont utilement servis pour corriger quelques fautes, particulièrement dans les dernières feuilles, & pour remplir un certain nombre des lacunes de ladite contrefaçon.

Mais, comme l'imprimeur de cette dernière, ils ont soigneusement évité de faire figurer des noms de rois & de papes, dans la liste des illustrations rencontrées par Epistémon aux enfers (chapitre xxI, exactement coté, le 30° du texte

définitif).

Cependant, comme l'observe J.-Ch. Brunet, on voit, justement en ce chapitre, qu'ils connaissaient l'édition de Claude Nourry. Dans celle-ci, le passage relatif à Jean Le Maire de Belges est rédigé de la manière suivante:

« Je veiz maistre Jehan le Mayre qui contrefesoit du pape, et a tous ces « pouures roys et papes de ce monde faisoit baiser ses pieds : et en faisant du « grobis. »

Denis Janot l'avait massacré comme suit :

« Je veis Jehan le Maire qui contrefaisoit de ce monde faisant baiser ses pieds, « et en faisant du grobis. »

Les Marnef, tout en évitant de se compromettre, rendirent un sens à la phrase, en donnant des équivalents aux mots roys & papes :

« Je veiz Jehan le Maire qui contrefaisoit du pardonneur, et a tous ces pauvres « disciples subietts de ce monde faisoit...»

J.-Ch. Brunet a, d'ailleurs, relevé avec soin, dans ses Recherches (p. 60-64), toutes les variantes de cette édition des Marnef. Ce qui la caractérise particulièrement, remarque-t-il, ce sont des additions faites dans le premier chapitre, & surtout dans le second, & que l'on ne retrouve dans aucune autre édition.

En voici le détail :

Chapitre premier, après les mots : le redoublant a cinq ou a six foys par le corps, on lit, dans l'édition qui nous occupe :

et carre a laduenant, car deux radz de front chascun une hallebarde au col eußent pu facillement marcher & paßer deßus.

Plus bas, après : qui engendra Eteon, on lit :

qui engendra Badeloury, qui tua sept vaches pour leur manger le foye,

Nous donnons, dans les deux facsimilés qui suivent, la reproduction de la plus importante de ces additions, celle du chapitre second. Elle commence, à la troisième ligne du premier cliché, par : Une aultre plus grant aduenture, & va jusqu'à : quil estoit sailly de son corps, à la vingtième du second.

M. de Montaiglon (Rabelais, t. III, p. 221), après avoir cité cette variante,

ajoute :

« En face de ce sot Gulliver, qui tient dans une dent creuse de Gargantua, qui veut s'en venger, & cela avec un os de jambon, en face de ce vomissement großier, en face de ce ver qui voulait piquer le cœur, & qui resort de l'estomac, il n'y a pas, je crois, de doute possible; ce n'est qu'une mauvaise & großière imitation de l'aventure des pélerins du premier livre, &, dans ce livre même, du voyage d'Alcosrybas dans la bouche de Pantagruel.»

Il est à noter que le premier livre n'avait pas encore paru, en 1533. Mais il est question de la dent creuse du grand géant dans les croniques admirables.

fir de cefte eaufee et en Boire a plain goubet from uerent que ce neftoit que faulmeure pire et plus faller que neft leaue Bela mer. Dne auftre plus grant abuenture atriva celle fepmaine au geant Bargantua. Lar Bng mefchant Beftiboufice charge de deup grande porfes de fet auerques Bng os de tambon quil auoit cache en fa gibef ficre entra deBane la Bouche du pauure Dar? gantua/lequel domoit la bouche ouverte a cau fe be la grant foif quilauoit. Le maunais gar? fon eftant entre la broans a gette grant quang tite De fel par le palaie et goufier budit Bargan qua lequel fe Boyant tant aftere et nauoit aucun gemebe pour eftaindie icette alteration et Soif quit enburoit/be grant raige eftrainct et ferre ft fout les dents et les faiet heurter fi rudement lug ne contre lautre quil reffembloit que ce feuffent Batailts be moufine. Et ainft que le gallant ma Defpute dict et racompte auquel on cuft facille ment eftouppe le cul bung Bopteau de fain) de paour quil cut fe laiffa cheoir comme Bng homs ene mout a fabandenna fes beup facs pfaine de fel bont iltourmentoufi fort le pauvre Bargan tual Refquets furent foutBainement tranfatong ele et abifmez. Lebit gallant etuenu de pafinoys fon tara quit fen Bengeroit. Lors a mis la main en fa gibeffierett tira Bng groe os de Jambon fort falle / auqueleftoit encores le poil fong de

deup grande Diedzet quattre Boige / Et vae moult trant pic fe meet bien quant en la toite dubit Bargantna. Le pauure fomme plus afte re quil neftoit parauant et fentant le poil du Sice os de iambon qui fup touchoit au cueur fut con trainct de Bomit et getter tout ce quil quoit des Bane le corpe que diphupt Tumberequip neuf fent fceutrainer. Le compaignon qui effoit mus ce dedas fune de fee dentz creufes fut contrainct de defloger fans trompette/lequel eftoit en fi pis teup orbre Wue tous ceufp qui le Beoient en of woient grant forreut. Bargantua abreffant fa Beuecontre Bas aBuifa fe maiftre Laignar Biet qui fe tournoit et Biroit di Bans ceffe grant mas retafchant fe mettre hois/Et penfa en fuy mef men que ceftoit quelque Der qui fauoit Boufes picquet au Queut/et fut Bien topeufo quil effoit failly de fon coips : Et par ce que en ce piopie tour nafquit fe trefrenomme Dantagruel fon pere fup impofatel nom. Car Danta en Brec Bauft autant a dire comme tout et Bruel en Langue Bagarene Bault autant a dire Loms me aftere / Doulant inferer que a Efeure defa terriblenatinitele monde eftoit tout aftere. Et Boyant en efperit de propfetie quil feroit quel's que four dominateur des afteres . Le que fup fut monftre a celle feure mefmes par auftre fil gne plus euident/car a lois que fa mete Bades

Enfin, le deuxième chapitre se termine de la façon suivante (nous soulignons les phrases nouvelles):

«Il est ne a tout le poil, le dyable la chie en vollant, il fera choses merueilleuses, & sil vit il aura de laage. Ceulx sont descenduz de Pantagruel qui boyuent tant au Soir, que la nuyt sont contrainetz de eulx lever pour Boire & pour estaindre la trop grand soif & charbon ardant que ilz ont dedans la gorge. Et ceste soif se nomme Pantagruel pour souuenance et memoire dudit Pantagruel.»

J.-Ch. Brunet, dans ses *Recherches* (p. 58-59), se demande si l'on peut avec vraisemblance attribuer ces passages à Rabelais, & croyant, comme nous l'avons vu, que l'édition a été imprimée à Poitiers, il s'exprime comme suit :

« Ces additions. . . sont-elles vraiment de Rabelais? S'il est permis de le croire, c'est seulement à cause du séjour qu'avait fait précédemment le célèbre écrivain à Ligugé, près de Poitiers, & des relations qu'il avait conservées avec Jehan Bouchet, poète & historien,

alors résidant à Poitiers, relations constatées par une assez longue épitre en vers de Rabelais à Bouchet.»

On pourrait objecter que le séjour de Rabelais à Ligugé remonte à l'année 1525 environ, & que rien n'autorise à penser qu'il y retourna en 1533. En tous cas, le fait seul que l'édition des Marnef reproduit, comme l'a remarqué Brunet luimême, la plupart des incorrections de celle de Longis, prouve qu'elle n'a pas été donnée par Rabelais, & les nouveaux passages en cause peuvent être sans hésitation considérés comme apocryphes, d'autant plus qu'ils ne se retrouvent dans aucune autre édition de Pantagruel.

Beclenfantoitet que les faiges femmes attens Boient pour le recepuoir pffirent premier de for Bentre Doipante et Bupt tregeniere chafcun tis tant parte ficol Bng mullet tout charge de fel apres lefquels fortirent neuf dorma Baires char, gez de fambone et langues de Beuf fumees: fept chameaulo charges danguillettes/puis Bingt et eing chatretees de porcaufp/daulp/doignons et de Liuotz/ce qui espouenta Bien fefbictes faiges femmes/mais les aucunes dentre elles difoient Doicy Bonne prouifion/cecy neft que ban figne ce font aguillone de Bin. Et comme elles caquet tolent de ces menus propos entreelles Boicp for tit Pantagrueltout Belucomme Bng ours dont dift Bne delles en esperit propheticque. Il eft ne a toutle poil/le dyable la chie en Bollant / if fera chofes merueilleufes/et fil Bit il aura de laage. Deuly font defcenbazde Wantagteuel qui Boy uent tant au Soir que la nupt font contraincts deeulp leuer pour Boire et pour eftainbie la trop grant foif et charbon arbant que ils ont be Bans la gorge . Etcefte foif fe nomme Pantas cruel pour fouuenance et memoire budit pars tagtuel

T Du bueil que mena Bati gantua de la most de fa femi, me Babebec. T Lhapitre.iil

Gustave Brunet (de Bordeaux), qui possédait un exemplaire, incomplet des premiers feuillets, de cette édition (il est actuellement à la Bibliothèque Nationale), publia en 1844 une Noțice sur une édition inconnue de Pantagruel (in-8° de 36 pages), où il la signalait en lui attribuant une date plus ancienne.

Il existe, heureusement, de la version des Marnef, un exemplaire complet, le

seul que l'on connaisse. Cet exemplaire, auquel est jointe une Pantagruéline prognosfication pour lan mil p.xxx.111. (voir n° 27), avait été donné pour 3 livres à la vente de La Vallière (n° 3866), en 1783. Il passa successivement dans les bibliothèques Mac Donald & A. Bertin, avant d'être acquis, pour 1890 francs, par la Bibliothèque Nationale, en 1841.

[Bibl. Nat., Rés. anc. Y<sup>2</sup>. 819 c. (ex. de G. Brunet), & Rés. Y<sup>2</sup>. 2147 (ex. complet de La Vallière).]

21. Pantagruel | C Les horribles et espouen= | tables faictz et prouesses | du tresrenomme Pan= | tagruel roy des



Les horribles et esponens
tables faictz et pronesses
ba tresrenomme pans
tagenes rop des Dis
psobes/filz da grāt
geant Gargans
tua/Lomposes
nonnellement
par maistre
ascosrebas
Oasier.

Di= | psodes, filz du grāt | geant Gargan= | tua, Composez | nouuellement | par maistre | alcofrybas | Nasier. (S. d.)

In-8° de 104 ff. non chiffr., sign. A.-N., caract. goth., à 23 lignes par page.

Le Prologue de lacteur commence au verso du titre. 23 chapitres (en réalité 24, à cause de la répétition du chiffre 1x), plus la conclusion.

Cette contrefaçon imprimée, vraisemblablement à Paris, sur un papier médiocre, reproduit page pour page, ligne pour ligne, celle de Longis (voir n° 19), à l'exception du verso du 7° feuillet & du recto du 8° du cahier A1, où une ligne supprimée en tête de la première de ces deux pages a modifié la justification.

Le seul exemplaire que l'on en connaisse est à la Bibliothèque Nationale. Il provient de la bibliothèque de Huet, dont il porte l'ex-libris & les armes en

or, sur les plats de sa reliure en veau fauve.

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2143.]

22. Pantagruel. Les horribles et espouentables faictz et prouesses du tresrenomme Pantagruel roy des Dipsodes, filz du grāt geant Gargantua, composez nouuellement par maistre Alcosrybas Nasier. On les vend à Paris au bout du pont des meusniers, à l'enseigne St-Loys. (S. d.)

In-8° de 104 ff.

L'adresse indiquée ici est celle de Guillaume Bineaulx.

Cette édition, qui semble être une reproduction de la précédente, est signalée par Gustave Brunet (Estais, p. 1), qui la cite « sans l'avoir vue », d'après une note de M. Kopitar, & ajoute que le seul exemplaire connu est conservé à la Bibliothèque impériale de Vienne.

Nous avons fait écrire, à ce sujet, au directeur de cette Bibliothèque qui, en date du 29 août 1903, a répondu que la plus ancienne édition de Rabelais que possède la Bibliothèque impériale de Vienne, est celle des Œuvres, de 1553. Il faut en conclure que, depuis 1841, date où fut publié l'ouvrage de Gustave Brunet, l'exemplaire aura disparu.

23. Pantagruel. || IESVS MARIA || LES HORRI- || BLES ET ESPOV- || uentables faictz et prouesses || du tresrenome Pantagruel, || Roy des Dipsodes, Filz du || grat geant Gargantua, Co || pose nouuellement par mai= || stre Alcosrybas Nasier. || C Augmete & Corrige frai= || chement, par maistre Jehan || Lunel, docteur en theologie. || M.D.XXXIII. (1533) || On les vend a Lyon, en la || maison de Francoys Juste. || Demourant

deuant nostre | Dame de Confort. (Suit le monogramme F. J. de l'imprimeur.)



Petit in-8° allongé de 88 feuillets inexactement chiffrés de 2 à 95, le dernier non chiffré, avec verso blanc, caract. goth., 32 lignes à la page.

Le Prologue de Lauteur commence au verso du titre. Le texte, qui suit celui de Claude Nourry, avec quelques variantes & de nombreuses coquilles, est divisé en 24 chapitres, inexactement numérotés. Le chiffre x manque; par contre, trois chapitres portent le n° 1x. Le dernier est chiffré xxIII. Les chapitres xIX & xx ne sont pas cotés (ils le sont à l'indice).

Les fautes de foliotation sont les suivantes : le 12° feuillet (4° du cahier 8) est coté 2. — Le 40° (8° du cahier 8) est coté 38; par suite, il n'y a pas de feuillet coté 40. — Le 70° (6° du cahier 3) est coté 78, & il n'y a pas de feuillet coté 70. — Le 72° (8° du cahier 3) est coté 80,

& la numérotation suit jusqu'à 95; il n'y a donc pas de feuillets portant les chiffres 71 à 79.

Au milieu du 87° feuillet (chiffré 95), recto, le mot Finis; puis: Sensuyt lindice des Matieres princi- || pales cotenues au psent liure par chas- || scun Chapitre. Cet indice occupe la fin du feuillet & le recto du suivant, qui se termine par : Cy finist lindice de ce present liure.

Cette édition, la seconde donnée par l'auteur, n'est connue que par un seul exemplaire que conserve, depuis 1768, la Bibliothèque royale de Dresde. Il est relié avec un exemplaire, également unique, mais incomplet du titre, des Chronicques du grant Roy Gargantua, Lyon, 1533 (voir n° 3) & un exemplaire incomplet de 2 feuillets (le titre & le feuillet blanc correspondant) de la Pantagrueline prognosfication pour l'an 1535 (voir n° 28). Le volume, qui était autrefois relié en velours noir, avait appartenu au comte d'Hoym (n° 2569), à la vente duquel, en 1738, il fut acquis pour 7 livres 1 sol par le comte de Brühl. La bibliothèque de ce dernier fut achetée en 1768 par le Gouvernement saxon, pour la somme de 50,000 thalers, & c'est ainsi que le Pantagruel de Juste 1533 entra à la Bibliothèque royale de Dresde.

Sur le verso blanc du dernier feuillet, une inscription manuscrite apprend que l'exemplaire était, en 1570, entre les mains d'un nommé Anthoyne Aubin.

Ce qui, malgré ses nombreuses fautes typographiques, donne un intérêt tout particulier à cette seconde édition originale, c'est que, publiée vraisemblablement pour les petites bourses, alors que celle de Claude Nourry était plus luxueuse, elle renferme quelques passages hardis, que ne contenait pas la première, & qui n'ont pas tous été conservés dans les suivantes. Ce sont des allusions malicieuses aux formules ecclésiastiques ou des attaques contre la Sorbonne, par exemple, sur le titre, les mots JESVS MARIA, & la mention de maistre Jeban Lunel docteur en théologie qui est nommé comme ayant corrigé fraichement ce texte profane.

On voit ici, pour la première fois, au chapitre ix, le discours anglais de

Panurge.

Ce n'est qu'en 1830 que l'attention des bibliophiles fut attirée sur ce petit volume, par Ebert (Allgemeines bibliographisches Lexicon, t. II, nº 18513). Karl Falkenstein le décrivit en 1839 (Beschreibung der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden, p. 496) &, sur ces indications, Gottlob Regis en donna une collation dans le tome II de son Rabelais allemand (t. II, p. 1289-1316).

Pendant plus de soixante ans, les bibliographes & éditeurs français de Rabelais se contentèrent de la description & de la collation de Regis. Or, il se trouve que toutes deux sont inexactes & incomplètes, de même que celles d'Ebert & de Falkenstein.

Grâce à l'obligeante intervention de M. Léon Dorez, bibliothécaire au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, il nous a été donné de pouvoir consulter à Paris, en avril 1903, ce précieux livret, que la Bibliothèque de Dresde lui a confié, avec la plus grande libéralité, pendant trois mois.

Avec la collaboration de M. Léon Dorez, nous en avons publié un facsimilé

BIBL. RABEL.

(MPRIMERIE RATIONALE.

phototypique complet, qui a paru à la librairie du Mercure de France, le 20 décembre 1903 (un vol. petit in-8° allongé, tiré sur papier vélin d'Arches, à 250 exemplaires numérotés, dont 50 hors commerce). La réédition est précédée d'une introduction qui a été reproduite dans l'Art de décembre 1903.

Au moment où ce facsimilé complet venait de paraître, MM. Paul Babeau, Jacques Boulenger & H. Patry commençaient à publier, le 23 décembre, dans la Revue des Études rabelaisiennes, une reproduction en caractères ronds du même texte gothique. La publication a été achevée en juin 1904.

Danfagruel fils bu grant

toit comme bng maffon , faict de coup-peaulo, q nul narreftoit deuat fuy quil ne ruaft par terre, de ala rupture de ces Barnops pierreup fut faict bing fi Bozris Bletumulte qi me fouuint, quat la grof-fe tour de Beurre qui effoit a fainct Eftit ne de Bourges, fondit au foleil. Et Da-nurge enfemble Carpali q Eufigenes ce pendant efgorgetopet ceulo qui eftopa ent portes par terre. Haictes Boftre coms pte al ne escappa Bng feul, a a Beoir Da tagruel sembloit Bng faulcheur, qui de fa faulo (ceftoit Loupgarou) abbatott Berbe bung pæ (ceftoyent les geans). Dais a cefte efcrime , Loupgarou per-Sit la tefte,et ce fut quant Pantagruel en abbatt Bing,qui auoit nom Riflans Bouille,qui effett arme a Bault appareil ceftoit de pierres de gryfon, bont Bing efs clat couppa la gorgetout oultre affit flemo: car austremet la plus part detre eulo eftoyet armes a la legiere ceftott de pierre de tuffe , et les auftres de pier re arboysine. Hinablement boyant que to eftoyet mois getta le coips de Loup-garon tant quif peuft contre la Bille, et tomba comme bne grenoiffe, fue le Bens tre en la place mage be la bicte Bitte : ct en tombant du coup tua Big chat Biuf. le, Bne chatte mouillee, Bne canne peties reet Bug oyfon Buse,

Roy Bargantua. 85
Comment Epistemon, qui auout la lesie trachee, fut guery habiliemet par Panurge.
Et des nouvelles
des biables,
q des da

Efte desconsite gygantale parachene Datagruet se reitra au sieu des staccons, et appella Panurge et les austres, lesquet; se rendirent a suy sains et sausures, epcepte Lusthenes qung des geans auoit es graphine quesqueu au vislaige, aist quit se sogretoit. Et Epistemon qui ne coparoit point. Dot Pantagruet sut st volant quis sen vous sut tuer soymesmes, mais Panurge suy dist. Dea seigneur attendes ung peu, et nous le chèrcheros entre les mois, a ver vous le cherchoyent, its le trouverent tout roisse moit et sa teste être se une sous et sais toute sanglâte. Dont Lusthenes sesser duet quo vert samais au monse, mais panurge dist. Ensais ne pleures point, il est encores tout chaust, ye vous se guertray auf si sam qui sut tamais. Et ce visat punt la teste que su sui su la singuette chauls semèt quesse une paint vent, que suffience

[Bibl. roy. de Dresde, libr. rar. 9. 166.]

24. PANTAGRVEL | AГАӨН ТҮХН | LES HORRI= | BLES FAICTZ | & prouesses espoue | tables de PAN= | TAGRVEL |

roy des Dipsodes, | composes par m. | ALCOFRIBAS | abstracteur de quin | te essence. | m.d.xxxIIII. (1534). [S. l. (Lyon, Françoys Juste).]



Petit in-8° allongé de 88 ff. chiffr. plus 3 non chiffr. & 1 f. blanc, sign. A-M. caract. goth., 32 lignes à la page. Le cahier M n'a que 4 feuillets; les autres en ont 8.

Au verso du titre, paraît pour la première fois le dizain de M. Hugues Salel a lauteur de cestui livre, suivi des mots: Vivent tovs bons Pantagruelistes. Le Prologue de lauteur occupe ensuite les feuillets 2 & 3. Le texte, qui commence au feuillet 4, est divisé en 29 chapitres (le chapitre x est coté 1x, erreur qui est rectifiée dans l'Indice), & va jusqu'au feuillet 88, verso. Les trois feuillets non chiffrés contiennent la Conclusion (qui ne

figure pas à l'Indice des matieres contenues en ce present liure) et l'Indice, qui

occupe la moitié du recto & le verso de l'avant-dernier feuillet.

La Conclusion est ici augmentée pour la première fois d'un long passage, commençant par : Si me diétez : maistre. . . & se terminant par : ne vous fiez iamais en gens qui regardent par un partuys. Finis.

Le texte est également augmenté de nombreux passages. Les mots réputés irréligieux, qui seront supprimés dans les éditions définitives, sont ici maintenus pour la plupart, & Rabelais en a même ajouté d'autres. Ainsi, au chapitre XVII (le XIVe de l'édition précédente), après les mots : Außi est-ce chose vile & la laiße à ces maraulx de sophistes, il ajoute : Sorbillants, Sorbonagres, Sorbonigenes, Sorbonicoles, Sorboniformes, Sorbonisecques, Niborcisans, Borsonisans, Saniborsans.

Cette énumération, qui a été conservée par l'éditeur de 1537 (voir n° 36), par Dolet (voir n° 41) & par Claude La Ville (voir n° 84 & 85), a été sup-

primée dans le texte définitif.

L'édition qui nous occupe — la troisième originale — est sortie, comme la précédente, des presses de Françoys Juste, dont elle porte le monogramme dans un encadrement, au bas du titre. Elle est fort rare, & M. de Montaiglon écrivait en 1870 (t. III, p. 217):

« J.-Ch. Brunet en possédait le seul exemplaire connu. M. Jannet, à qui il avait bien voulu le communiquer, en a relevé toutes les variantes (dans son édition elzévirienne, 1858, tome I), pour la première fois. Je les lui emprunte, & les autres les lui emprunteront comme moi, d'autant plus que le nom de l'acquéreur n'est pas connu, & que par suite, on ne sait où il a passé & où il se trouve. »

M. de Montaiglon a dû être rassuré, en mars 1894, lorsque la vente Lignerolles révéla où avait passé l'exemplaire de Brunet (Lignerolles, n° 1781, acquis en 1860 à la vente Solar, n° 2104). Il avait pu, d'ailleurs, précédemment, lors de la vente Sunderland, constater qu'il existait dans le monde un autre exemplaire de la même édition, joint au Gargantua de 1535 (voir n° 32). C'est ce dernier exemplaire, qui a figuré au Bulletin de la librairie Morgand en mars 1883, puis dans la bibliothèque de M. Bordes, & qui fait aujourd'hui partie de celle de feu M. le baron James de Rothschild, que nous avons consulté, grâce à l'obligeance de M. Émile Picot. — Bibliothèque du Musée Condé, n° 1638.

Au sujet de la devise ATAOH TYXH, qui se lit sur le titre, voir Appendice, n° X.

25. Pantagrueline || prognosticatio certaine veritable C îfalible pour la mil. D.xxxIII. nouuellemet composee au pro=|| sit C aduisemet de ges estourdis et musars de nature p mai= || stre Alcosribas architriclin dudict Pantagruel || C De nobre dor non dicitur, ie nen trouue point ceste annee || quelque calculation que ien aye faict, passons oultre, qen así I sen desface en moy, qui nen a sy en cherche. Verte foliu. (S. l.)

# Antagrueline

prognosticatio certaine Beritable a ffalible pout fa mil. D. ppriii nouvestemet composee au profit a aduisemet de gesestourbie et musare de nature pintifere Aicofribas architriclin dudict Pantagrues



De nobre dor non dicitur/ie nen froune point cefte anmes quesque casculation que ien ape faict/passons outtre /den afi fen Befface en moy /qui nen a fy en cherche. Derte fosiu.

Petit in-4° de 4 ff. non chiffr., caract. goth., 36 lignes à la page.

Le texte commence au verso du titre. Il se termine par ces mots : & sy pl9 || en scauez nen dittez mot, mais attedez la venue du boyteux. || ¶ Finis.

meront en Bfance anecques pfante de Seraph3/et efais au foteil/ Couteffops fus le mitieu de Lefte/fera a redoubter afque Benue de puffes nopres et cheuffons de la deuinière. Abeo nichifeft ep omm parte beatu. Days if les faudra bris ber a force de collations Despertines.

TItalie/Romanie/Naples/ Decile/bemeurerot la ouels tes eftoient lan paffe. Ils fongeront bien profundemet bere la fin du Lrarefme/a refuerot que fope bere le fault duto'.

E Atemaigne/Souisse/Sape/Strafbourg ac. profiterot filz ne faiffent. fes porteurs de rogatostes doibuent redoub ter. et cefte ance ne se p foberot pas beaucop de aniversaires.

Chefpaigne / Caftifie / Portugal / Arrhgon / feront bien fubiects a foubbaines afterative / crainbront de mourir bie fort autant fes ieunes / que les Bieufp / et pourtant fe tiebrot chaibement et fouvent copteront feure efcus/fifs en onte

CAuftriche/Hongrpe/Turquie/par ma fop mes bons his totz ie ne scap comment itz se porteront/ et bien peu me sous spe beu sa braue entree du Soseis en Capricornus/ e sp pte en scauez nen dittez mot /mais attebez sa Benue du Bopteup.

Cfinis.



Cette édition, dont on ne connaît que l'exemplaire conservé à la Réserve de la Bibliothèque Nationale (Y². 2125), joint aux grandes Cronicqs (n° 1), passe pour la première. Elle semble avoir été imprimée à Lyon à la fin de 1532, immédiatement après le Pantagruel de Claude Nourry (n° 18). La vignette qui suit le mot finis est la marque de Françoys Juste, mais sans le monogramme imprimé en rouge que l'on remarque dans l'écusson, à la fin du Gargantua de 1535 (voir n° 32).

26. Pantagrueline || Prognosticatio certaine veritable  $\alpha$  ifa || lible pour la mil. D.xxxiii. Nouuellemet || copose au proussit  $\alpha$  aduisement de gens || estourdis  $\alpha$  musars de nature p maistre Al || cosribas architriclin dudict Patagruel. ||  $\alpha$  De nobre dor no dr : ie ne trouue point || ceste annee quelq calculatio q ie aye saict : || passos oultre : q en a si sen dessace en moy : || qui nen a si en cherche. Uerte solium.

39antagrueline

Mognosticatió certaine veritable elfa lible pour la mil. D. reriti. Mounellemet copole au prouffit e aduitement de gens estourdisemularede nature p maistre all costidas architriclin dudict Matagruel.



T Denobre dorno drite ne trouve point cefte annee quelq calculatio que apetaict passonultre: q en a si sen destace en moga qui nen a si en cherche. Lette folium.:

Petit in-4° de 4 ff. non chiffr., 37 lignes à la page, caract. goth.

C'est le même texte que celui de l'édition précédente. L'impression est très serrée & contient un grand nombre de fautes typographiques.

[On n'en connaît qu'un exemplaire, conservé à la Bibliothèque Nationale, Rés. Y<sup>2</sup>. 2149.]

27. Pantagrueline || pnosticatio certaine veritable  $\alpha$  infalible || pour lan mil.D.xxxiii. nouuellement  $c\bar{o}$ = || posee au prossit  $\alpha$  aduisemet de ges estour= || dis  $\alpha$  musars

# Pantagrueline

pnosticatio certaine Beritable a infalible pour lan mil. D. popiii. nouvellement cos posee au proffit a aduisemet de ges estours dis a musars de nature par maistre Alcos fribas architeichin dudict Pantagruel.



De nombre Bornon Bicitur/ienen trou ue point cefte annee quelque calculation q ien ay faict/paffone oultre/qui en a fi fen Befface en moy/qui nen a fi en cherche. Derte folium:

de nature par maistre Alco= || fribas architriclin dudict Pantagruel. || © De nombre dor non dicitur, ie nen trou || ue point ceste annee quelque calculation q || ien ay faict,

passons oultre, qui en a si sen defface en moy, qui nen a si en cherche. Il Verte folium.

Petit in-4° de 8 ff. non chiffr., sign. Ai.-Bij, le v° du dernier blanc. Car. goth., 24 lignes à la page.

Le texte commence au verso du titre; il suit celui de la première édition. La typographie nous semble parisienne.

[Le seul exemplaire connu est à la Bibliothèque Nationale, relié à la suite du *Pantagruel* des Marnef (voir n° 20), sous la cote Rés. Y². 2147 (La Vallière, n° 3866).]

28. АГАӨН ТҮХН || PANTAGRVELI= || ne prognostication, certaine, || veritable, et infalible, pour || Lan M.D.xxxv. Nou= ||



uellemet composée au prof= || fit et aduisement de gens || estourdis et musars || de nature, p maistre || Alcofribas, archi ||

triclin dudict || Pātagruel. || De || nobre || dor non || dicitur, ie ne || trouve poict ceste || année quelque calcu || lation que i'en aye faict, || passos oultre, verte folium. (Suit le monogramme de Françoys Juste.)

Petit in-8° allongé, de 8 ff. non chiffr., le dernier blanc, caract. goth., 32 lignes à la page.

Le verso du titre est blanc.

Voici le facsimilé de la première page (2º feuillet, recto) :

M Bu lifeur Beninote Safut et paip en Befuchuft.

DnfiBerat infinis abus eftre perpetresa caufe blig tas de Diognofications de Loan faictes a fombie bung Berre de Bin, te bous en ay prefentemet calcule bne la plus fceure a Beritable q fut onc. ques beue, come lepperience Bous fe be. monfirera Car fans doubte beu q dit le prophete royal. Be. 8. a Dieu. Zu befrugras tous ceule que difent menfons ges ,ce neft pas legier peche be mene ain fi a fon efcient,ct be abufer le poure mo Be qui eft curieule de fcauoir chofes nou uelles. Comme de tout temps ont effe finguficement fes francops,ainft que efcript Cefaren feacometaires,et fest be grauot on mythologics Bafficques ce q nous Bopos encores be tour entour par france ou le premier propos quon ftent a gens fraischement arrives font. Dueffes nounelles : fcaues bous rien De nouneau : Dur bit : qui Brupt par le monde: Et tant p font attetif que fous uent fe courrouffent cotre ceufp d biens net be pape efrages fans apporter pleis nes bougettes be nounelles, les appellat Beaup et i8tots. Biboneques comme its font propts a bemander des nomelles. autat oupl' font ifs faciles a croire ce q

4 11

Cette édition a été imprimée à la fin de 1534, par François Juste, pour faire suite au Pantagruel de cette date (voir n° 24). Les six chapitres du texte primitif y sont augmentés de quatre nouveaux, pour les quatre saisons de l'année. Le dernier se termine par les mots : . . . doresnavant on list. Les éditions suivantes ajoutent la phrase énigmatique :

O o poulailles faites vous vos nids tant bault?

L'exemplaire de la bibliothèque J. de Rothschild, que nous avons pu consulter grâce à l'obligeance de M. Émile Picot, a le titre imprimé en noir. Celui qui était joint à l'exemplaire de Lignerolles est indiqué au Catalogue (t. II), comme

ayant un titre imprimé en rouge & noir.

On remarquera que la disposition typographique du titre rappelle la forme d'un sablier. Peut-être est-ce intentionnel? Peut-être aussi est-ce le manque de place qui aura fait supprimer, avant les mots passons oultre, la jolie phrase : qui en a si sen desface en moy, qui nen a si en cherche, qu'on lit sur les éditions précédentes. Quoi qu'il en soit, cette phrase n'a pas été rétablie depuis.

[Lignerolles, nº 1781. — Musée Condé, 1648 (titre en noir). — J. de Rothschild (acquis après la publication du Catalogue par M. Émile Picot). — Le Pantagruel de Dresde (Françoys Juste, 1533) est suivi d'un exemplaire de cette Proguostication, incomplet du titre & du feuillet blanc correspondant.]

Nous mentionnerons les éditions subséquentes de la Prognostication dans les articles qui concerneront celles de Pantagruel ou des deux premiers livres auxquelles elles sont jointes.

29. Les Horribles faicts et prouesses espouuentables de Pantagruel, roi des Dipsodes, composés par maistre Alco-fribas, abstracteur de Quintessence, plus la Grande Prognostication pantagrueline, nouuellement composée, imprimée en 1534.

In-12 (?), caract. goth.

Ce titre est ainsi libellé dans le catalogue Gaignat, n° 2156, & l'on ne sait où a passé l'exemplaire, qui s'est vendu 5 livres 10 sols à la dispersion de la bibliothèque de ce collectionneur. Il n'est pas certain que le rédacteur du catalogue ait copié fidèlement & il s'agit peut-être de l'exemplaire de Juste 1534 suivi d'une Prognosfication. En tout cas, on ne connaît pas d'édition de ce dernier opuscule intitulée la Grande Prognosfication pantagrueline.

30. Pantagruel || агаюн түхн || C Les horribles faictz || et prouesses espouen= || tables de Pantagruel : || Roy des Dipfodes, co= || posez par M. Alcofri= || bas abstracteur de quin ||

te essence. | M.D.xxxv. (1535) | C On les vend à Lyō, en la maison | qui fut du feu Prince, par Pierre de | saincte Lucie : pres nostre dame de | Confort.



Petit in-4° de 72 ff. non chiffr. (?), caract. goth., 29 lignes à la page. Le ve du dernier feuillet blanc.

Au verso du titre, le dizain d'Hugues Salel :

CDizain de AB. Hugues Salel a Lautheur de cestup Liure.

Di pour mester proussit aueca doulceur Dn met en pris Bng Autheur grandement; Prise seras/decesa tiens top sceur: Gele congnops:car ton entendement Ence sturct soubz plaisant fondement Lutilite a si tresbien descripte/ Quil mest aduis que vop vng Democrite Riant les faictz de nostre vie humaine: Dr perseuere/a si nen as merite Ences vas lieup:sauras en shaust dommaine.

# Diuent tous Bons Dantagruelifies.

Le Prologue de Lautheur commence au feuillet suivant. Le texte suit l'édition de Juste 1534. Il est divisé en 28 chapitres (exactement 29, le chiffre ix étant répété; l'erreur se retrouve à la table).

Cette édition, qui a échappé jusqu'ici aux bibliographes français de Rabelais, est représentée par un exemplaire appartenant au British Museum, où il est entré sous le règne de George III (1760-1820). La typographie est fort élégante & correcte. Comme on le voit sur le facsimilé du titre, Pierre de Saincte Lucie a utilisé certains bois de son prédécesseur Claude Nourry (le feu Prince). Les deux colonnes de la bordure présentent toutefois quelque différence avec celles qui

ornent le titre de la première édition. (Voir page 34.)

L'exemplaire du British Museum est dans une reliure anglaise de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, en veau fauve, à compartiments à froid, le centre des plats plus foncé que le reste & portant de chaque côté, en or, les armes de George III. Il mesure 171 millimètres sur 109 &, avec la reliure, 176 millimètres sur 116. Les marges supérieures ont souffert du couteau du relieur, mais le texte n'est pas atteint. Bien que les feuillets ne soient pas chiffrés, l'indice renvoie à une foliotation qui correspond à la disposition des pages. Peut-être le relieur, en rognant la marge supérieure, a-t-il fait disparaître la foliotation. Peut-être aussi, dans ce cas, existait-il un titre courant qui a disparu en même temps. L'exemplaire, en tous cas, n'a gardé aucune trace de cela. Sur un des feuillets de garde, on a collé le portrait de Rabelais par Chauveau (voir Appendice, n° XVI).

Voici les dernières pages de cette édition :

que ne fussiez grandement saige de nous escripte ces bas ltuernes et plafantes mocquettes. Ae Bous responde. que Bo? ne leftes gueres plus/de Bous amufer a les lire. Touteffore ft pour paffetemps toveup les life3/comme paffant temps les escripuovs/bous a mor sommes plus dignes de parson gun grans tas de Sarrabouittes/Cas gots/ &fcaraots/ hypocrites/ Caffare/fravare/Botis neure et auftres telles fectes de gens/d fe font defguifes comme mafques pour tromper le monde. Lar donnans entebre au populaire comun/quila ne font occupea fi non a contemplation et denotion/en tufnes et maceration de la fenfualite:finon Bzavemet pour fuffenter a alimeterla petite fragilite de leur humanite: au contraire font chiere deu scait quelle: et Durios simulant/fed Bacchanalia Biuut. Dous le pouvez lire en groffe lettreg enlumineure de leurs rouges muzeaup/et Centre a poulaine/finon quand ils fe parfument de Soulphze. Quant eft de leur effude/elle eft toute cofommee a la lecture de liures Dans tagruelicques:non tant vour paffer temps tovenfement/ que pour nuyre a quelcun mefchatement/fcavotr eft/artis culant/monozticulant/tozticullant/culletant/coutfletat/ a diabliculant. Defta dire calumniant. De que faifans femblent es coguins de Billatae qui fougent a efcharbots tent la merbe des pritts enfans en la faifon des cerifes et autanes/pour trouver les novaulo/et iceulo Benoze es deaneurs qui font lbuvle de Maquelet. Aceulo fupes/ abhorriffes/a haiffes autant que te fope/a Bous en trous uerez Bic fur ma fop. Et fi deftrez eftre bons Datagruelis fles (ceft a dire Diureen pato/tove/fante fatfae touftours

grand (here)ne Bous fleziamale en gens qui regardent par By pertuys.

## TELDS.

Senfuyt lindice des matieres prins cipales contenues au present liure/par chascun chapitre.

Let premierement.

The prologue de Lautheur. Holio.tj. De lozigine a antiquite du grand Dantagruel. Chas folto.ttj. pitre premier. De la natiuite du trefredouble Pantagruel. Chapte folio. 8. IDu dueil que mena Bargatua de la mozt de fa femme Babebec. Chapitre.tij. folto. Btj. EDe lenfance de Dantagruel. Chap.thj. fo. Bttj. Des faicts du noble Dantagruel en fon eage de abos lescence. Chapitre. B. Comment Dantagruel rencontra Bn Lymoufin qui cotrefatfoit le langaige francove. Chap. Bj. fo.pij. Comet Datagruel Bint a Daris. Chap. Bij. fo. viij! Comment Dantagruel effant a Daris receut letres de fon pere Bargantua/et de la copple dicelles. Chas fo. mBf. piere Biti. Coment Datagruel trouua Danurge/lequel Harma toute fa Bic. Chaptere.tp. Comment Patagruel equitablemet tugea dune cons

crouerfe merueilleufemet obscure a difficile st iuftemet que fon tugement fur die plus admirable que cellup de Bolomon. Chaptere.to. folio.ppj. Coment les feigneure de Baifecul abumeBefne play Sovent deuant Dantagruel fans abuocatz. Chapte fo.patti. tre.p. Coment Dantagruel donna fentence fur le different des deup feigneurs. Chaptere.pi. fo.povii. Coment Danurge racopte la mantere quil efchappa de la main des Turcas. Chapitre. vii. fo.natni. E Comer Danurge enfetane Bne maniere bie nouvelle de baftir les muraiffes de Daris. Cha.viij. fo.rop. Des meurs et cobittons du cauteleup Danurge. Cha pierc.pitti. enemated a Comment Danurgegatanoit les parsons/a martoit les Bieilles/et des proces quil eut a Daris. Chapt: tre.pB. fo.pappiti. Coment By grand clerc de Angleterre Boulott arguer contre Dantagruel/a fut Daincu par Danurge. Chas fo.vopto. pitre. pvi. Comment Danurge frift quinaus Langlove/qui ar guope par fignes. Chaptere. pbij. fo.pfti. Comene Danurge fut amoureur dune haufte dame de Paris/a du cour gl lup feift. Tha. potij. fo. plitij. Comment Danurge feift Ing tour a fa dame Darts fiane / qui ne fur poince a son adventaige. Chapte tre.pip. fo.plvii. Comment Dantagruel partit de Daris ouvant nous

uelles que les Dipsobes enuabissopent le paye des

Amaurotes. Et la caufe pourquop les lieues font tank petites en france. Et le position dun mot escrip en En aneau. Chapitte. v.v. fo. x l'uti.

Comment Panurge/ Darpalim/ Eufihenes kt Epts fiemon/compaignons de Patagruel/desconfirent sie cens sotvante chevaliers bien subtilement. Chapis tre.poj. fo. cj.

Toment Pantagruel droiffa by Trophee en memote re de leur prouesse/a Panurge by austre en memoire des Leurauswet plusteurs austres choses dignes de memoire. Chaptere. wij. fo. littj.

Comment Pantagruel eut Bictoire bieneftragement des Dipfobes/a des Beans. Chap. witi. fo. lbj.

Comment Pantagriel defftt les trops cons Geans armes de plerre de taille. Et Loupgarou leux capitate ne. Chapitre. politi. fo.liv.

Comment Spiftemon qui avoit la couppe tefieec/fut guerp habilemet par Panurge. Et des nouvelles des dtables/a des damnes. Chapitre. vol. fo. foif.

Tomment Pantagruel entra en la bille des Amaus totes. Et coment Panurge maria le top Anarche/a le fit expeur de faulce Bert. Chapitre. ppbj. fo.l. b.

Tommet Pantagruel de fa langue couurift toute bne armee/et de ce que Lautheur Beit debans fa bouche.

Dhaptere.pobij. fo.lobij.

Comment Pantagruel fut malabe/a la facon coment il guerit. Chapitre. pobiti. fo.lote.

The finifi lindice de ce prefent liure.

[British Museum, 245 43.]

5

# 31. Gargantua. . .

Petit in-8° allongé de 100 ff. non chiffr., car. goth., de 33 lignes à la page.

La plus ancienne édition connue de Gargantua, qui forme le premier livre des Œnvres de Rabelais, n'est aujourd'hui représentée que par un seul exemplaire, incomplet de deux feuillets : celui du titre, & celui qui lui correspond, le 8º du premier cahier. La typographie est la même que celle de l'édition de Françoys Juste 1535; l'encrage en est toutefois plus net & l'on voit à certaines corrections que l'exemplaire sans titre appartient à une édition antérieure, qui peut avoir paru la même année, ou, plus probablement, l'année précédente.

Cet unicum a été découvert à Turin, en 1852, par le marquis de la Garde. Il était alors relié avec le Pantagruel de Juste 1534, & les Fantastiques batailles de la même date & du même imprimeur (voir Appendice, nº XXXII). Acheté par M. de La Roche Lacarelle (première vente, nº 328), il a appartenu depuis à M. Solar (2103), & a passé, à la vente de ce dernier, à la Bibliothèque Nationale.

En 1852, séparé des deux livrets auxquels il était joint, il avait été recouvert

d'une reliure de maroquin noir gaufré.

J.-Ch. Brunet, qui le signale dans ses Recherches (Additions), le donne comme un in-24 allongé. C'est in-8° allongé, qu'il faut dire; complet, il doit avoir 100 feuillets non chiffrés, signés A.n., à 33 lignes par page. Chaque cahier a 8 feuillets, le dernier en a 4. Le verso du dernier feuillet n'a que 31 lignes, avec, au bas, le mot Finis. Nous en donnons ci-dessous la reproduction. La marque de Juste, qui se trouve à la fin de l'édition de 1535 (voir n° 32), manque ici.

Les lettres ornées sont les mêmes dans les deux éditions, ainsi que les petits caractères gothiques qui ont servi à Juste pour imprimer Pantagruel en 1533 & 1534 (voir nos 23 et 24). Il n'y a pas de table, & le texte

est divisé en 56 chapitres.

Les variantes de cette édition ont été relevées par Brunet (Recherches, Additions), par Jannet & par Montaiglon. Elles sont de deux sortes & consistent, soit en fragments de phrases que l'on ne retrouve dans aucune édition, soit en ce que Rabelais a rédigé ce texte dans la première manière de son style, comme les deux premières éditions de Pantagruel.

Dès l'édition suivante, de même que dans le Pantagruel de 1534, il devait adopter les formes grammaticales nouvelles sur lesquelles J.-Ch. Brunet a attiré l'attention. (Suppression des explétifs : «Alcibiade en un dialoge», qui devient, dès 1535 : «Alcibiade, on dialoge»; — «Minerve ne naquist elle pas», qui devient : «Minerve naquist elle pas»; — «commencza de lamenter»: «commencza lamenter», etc.)

Ce fait pourrait indiquer que l'édition qui nous occupe a été publiée au plus tard en 1534, avant le Pantagruel de cette date, mais postérieurement au Pantagruel de 1533, puisque, comme nous l'avons remarqué plus haut, Rabelais publiait, en même temps que ce dernier, une édition augmentée des Chroniques, vraisemblablement pour y être jointe. On peut douter qu'il eût pris la peine de revoir & corriger ce petit opuscule, si, à ce moment, le véritable Gargantua avait déjà paru.

Par le famet Bueil de leternel feigne? De ces trauaulo foiet refaicts en Bon La Berra lon p certaine fcièce (Beur Le Bien a fruict qui fort de patience Adr cil qui plo de peine aura fouffert Bu parauant, bu lot pour lois offert Plus recepura, D que eft a reuerer Cif qui pourra en fin perfeuerer. La lecture de ceffuy monumet par= achenee Bargantua foufpira pfonde ment, adifies affiftans. Le neft pas de maintenant que les gets reduicts a La creance euagelicque font perfecutes. Mais Bien heureup eft celluy d'ne fes ra fcandalize, qui toufioure telia au Buf, au Blanc que dieu par fon cher ens fant nous a prefix, fans par fes affe= chos charnelles eftre diffraict ny biner ty. Le Boyne dift. Due penfes bous en boftre entendement eftre par ceft enigme besigne a signifie : Duop, dift Bargantua.fe decours a maintien be Berite binine. Dar faict Bolcran(biff le Donne) ie penfe que ceft fa deferis phon du ieu de paulme. a que fa mas chine ronde cft lefteuf. a ces nerfs a Copaulo de Befice innocentes, font les racqueftes.a ces gentzeschauffes a bes Batans, font les jours. La fin eff que apics auoir Bien traumille, ils fenbont repaifire/a gran8 chiere. # 4 9 B B 3.

(Verso du dernier fenillet.)

Parmi les mots ou fragments de phrases qu'i ne se trouvent pas ailleurs ou qui ont été modifiés, notons le passage suivant du chapitre viii : «Si le prince le veult & commende : cil qui en commendant ensemble donne & pouvoir & scavoir», remplacé, en 1535, par : «Si le Dieu me saulue le moulle du bonnet cest le pot au vin comme disoit ma mere grand», & cette variante du chapitre x : «Comme la paste dedans la met de nostre pays». (L'édition de 1535 dit : «Comme un magdaleon dentraiet».)

Les noms propres en us (Atheneus, Porphyrius, etc.) ont ici leur terminaison latine, alors que le texte de 1535 les francise (Athene [pour Athénée], Porphyre). Cette particularité vient à l'appui de ce que nous proposons plus haut : notre édition a dû paraître avant le Pantagruel de 1534, puisque, dans ce dernier, Rabelais adopte déjà la nouvelle graphie pour les noms latins du premier chapitre (en us dans le Pantagruel de 1533).

Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur aux Additions des Recherches de Brunet, & nous nous contenterons de donner le facsimilé du chapitre xvi, où se trouvent plusieurs variantes. (Les jurons pote de christo, foy de gentilhomme, par saincet Vit; les phrases: «ou (pour mieule dire) de la stupidite des Roys de France», & «pour veoir si ie ny feroys pas de

beaulx placquars de m...».)

there tye auecques fes ges, a fenquefiat quels gens feauens effort pour fors en ta bille: q quel bin on y benuoyt.

A Comment Bargantua paya fa bien Benue es Parthens: a comet il punt les groffes cloches de leguje no fire dame. L hapt. obt.



Desques sours apres quits se feurent refratchis, il visita sa vite: et fut beu de tout se mon se en granse asmiration. Lar se peupse de

Daris eft tant fot tant Balault/g tant inepte de nature:qun bafteleur/Bn poz teur be rogatos/on mulet auecques fes cymbales, By Bielleug on myheu bity carrefon affemblera plus de gens, que ne feropt bn Bon prefegeur euangelica. Et tant moleftemet le pourfuyuiret: dl feut cotrainct foy repofer fus les tours be leglife noffre dame. Dn al lieu effat, a Boyant tant be gens a lentour be foy: diff clerement. Je croy que ces marrous fles Bolent que le leur paye ley ma Bien Benue amon proficiat. Ceft raifon. Ge leur Bops bonner le Bin. AD ais ce ne fe raque parrys. Loss en fouBryat beffas cha fa Belle Biagnette: a tirant fa meno tule en late, les compiffa fy aigrement, quilen nova beup cens forpante nitte.

quafre cens big a Buyt. Sans les fems mes a petitz enfans. Duelque nombre dyceulo enaba ce piffeffort a legurete des ptess. Et quand furet au ple Bauit be funtuerfite, fuans, touffans, cracbas & Boie bhafeine, comenceret a renier et turer, fes plagues dien. Je renge bien, Frandiene Bes tu Ben/ fa merde/po cab be Bious/ das dich gots feplen fcBen8/ pote de confo Bentre fainct Duenets Bertus guoy/par faict Riacre de Brye/ fainct Treignant/le foys beu a fainct Thibaus / Pafques dieu, fe Bon tour bleu, le biable meport, foy de gentiffoa me/ Par fainct Ansouite/ par fainct Buodegrin & feut martyine be pomes cuyttes par faict foutur lapofire par fainct Dit/par faincte mamye/nous fo mes Baignes par rys. Dont feut depuis ta Bille nomee Daris, laquelle au pars auant on appelloyt Leucece. Comme bict StraBo. liB.4. Ceft abire en greci Blanchette, pour les Blanches cuyffes bes bames bubict freu . Et par autant que a cefte nouvelle imposition bu nom tous les affiffans turerent chafcun les faincte de fa paroiffe: les Dariftens, d font faicts de toutes gens et toutes pies ces, font par nature et Bons tureurs et Bons turiftes: q quelque peu ouffrecuys 8eg. Dont eftime foaninus de Barras co fibro be copiofitate reuerentiarum, que font dicts Darrheftens en Grecis

Ime ceft a bire fiere en parler Le fait confporta les groffes cloches queffoit efortes tours:@ les feift fonner-Bit Bar-montcufement. Le q faifant luy Bint en penfee quelles ferutroient Bien de cas pance au couf de fa tument, laquelle if Boulopt renuoper a fon pere toute char gee de fromaiges de Breet-de Barans frays. De faict les emporta en fon los gys. Ce penBant Bint By commendeur tambonnier de fainct Antoine pour fat re fa quefte fuitte: lequel pour fe faire en tenBie de foing,et faire tremBler:le. far8 on charnier les Boufuf emporter furtis nement. Dais par fonefiete les faifle non par ce alles effoit trop chautdes, mais par ce quelles effoit quelque peu trop pefantes a fa portee. Lifne feut pas celluy de Bourg. Larif eft trop de mes amps. Coute la bille feut efmeue en froition, 2me Bous fcaues que a ce ifs font tant faciles, que les nations effras ges felbahiffent de la patience,ou (pour meulo dire)be la flupibite des Royebe Reance, lefquels auftrement par Bonne tuffice ne les refrenent: Beug fes incoues mens den foutet de tour en tour. Dleuft a bieu, que le fceuffe lofficine en laquette fot forges ces fehifmes a monopoles,pos Beoir file ny feroys pas de Beauto plac quars de merke. Croyes q le fieu on qt comint le peuple tout folfre a Babaine, feut SoiBone,ou fois effott, maintendt

steft plus, soracle de Luccee. La feut ps pose le cas, a remonfire sincouemet des cloches transportees. Apres auoir Bien ergote pro a contra, seut conclus en Ba raupton, à son envoiroyt se ple bieuse a suffisant de la faculte theologase Bers Dargantua pour suy remonfirer sporerble inconvenient de sa perte dycessea eloches. At nonofiant sa remonstrai ce dauscuns de suntvesset, à asseguoit que ceste charge mieus pompetoyt a Bn orateur, que a Bn theologien, seut a cest affaire esseu nostre maistre ganotus de Bragmarso.

C Comment ganotus de Bragmar-Bo feut ennuoye pour recouurir de Bargantua les groffes cloches, Chapt. Dbit.



Aifire Ganotus tondu a la Cefarine, a Befu de fo lyupipion theologal, a bit jantidote leftomach & cou idignac de four, et eau be-

mifie be caue fe transporta au togys be Bargantua, touchant bauat for troys Bedeauly a rouge muzeau, e trainmant apze cinq ou fip maifires inertes dien crottes a profit be mesnaige. A sentree les rencotra Ponocrates aeut frayeur en foy ses Boyant ainsi desguises, e pen soyt à feusient quesques masques box

C'est dans ce texte, au chapitre xxi (le 23° du texte définitif), que le «sçavant medecin de celluy tems», choisi par Ponocrates pour corriger la «vitieuse manière de vivre de Gargantua», est nommé Seraphin Calobarsy, anagramme de Phrançoys Rabelais. L'auteur a changé ce nom en celui de Maistre Theodore dès l'édition suivante. (Brunet a lu Calobar au lieu de Calobarsy.)

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2126.]

32. GARGANTVA. || ATAOH TYXH || LA VIE || INESTIMA= || BLE DV GRAND || Gargantua, pere de || Pantagruel, iadis co= || posee par L'abstra= || cteur de quite essece. || Liure plein de || pantagruelisme || m.d.xxxv. || On les vend a Lyon, chés || Fracoys

Juste, deuat nostre | Dame de Confort. (Suit le monogramme de F. Juste.)



Petit in-8° allongé de 102 ff. non chiffr., le verso du dernier, blanc, sign. A-N., car. goth., 33 lignes à la page.

Au verso du titre, se trouve le dizain Aux letteurs, suivi des mots : VIVEz IOYEVX. Le Prologue commence à la page suivante (24) & occupe en tout 5 pages. Il n'y a pas de table.

Cette édition suit le texte en 56 chapitres de la précédente. Brunet en a relevé, dans ses Recherches (pages 72 & suivantes), les passages antisorboniques qui devaient être plus tard modifiés ou supprimés par Rabelais, dans son texte définitif, & qui se trouvaient déjà dans l'édition antérieure.

Nous avons dit, à l'article précédent, que la version dont nous parlons ici

était rédigée suivant la nouvelle manière grammaticale adoptée par notre auteur à partir du *Pantagruel* de 1534. On pourra le constater en confrontant le facsimilé de la fin, que voici, avec celui que nous avons donné à la page 67.

Car les grans eaup bont opes beuifer feront chafcun la retraicte abuifer. Et touteffoye deuant le partement Dn pourra Beoir en fair apertement Lafpie chaleur bune grat flame efpufe. Dour mettre a fin les eaup a letrepufe. Refte en apres que peculo trop obliges, Penes/laffes/trauaitles/affliges/ Dar le fainct bueil de leternel feignenr De ces trauaulo foient refaicts en Bon La Berra a fon par certaine fciece (Beur: Le Bien a fruict qui fort be patience: Lar cil qui plus de peine aura fouffert Bu parauant, du lot pour lozs offert Plus recepura, Dque'eft a renerer Lil qui pourra en fin perfeuerer. I La fecture de ceftuy monument pars ncheuce Bargantua foufpira profondes mit, dift es affiftans. Le neft de main= tenant que les gente reduict; a la creans ce euangelicque font perfecutes : ABais Bien Beureup eft celluy qui ne fera fcan-Balize, a qui toufiours tendza au But/ au/ Blanc que dieu par fon effer fils nous a prefie , fans par fes affections charnels Les effre diffraict ny diverty . Le SDoys ne dift . Due penfes Bous en Boffre enteinSement eftre par ceft enigme befigne et,fignifie : Duoy,dift Bargatua,fe des cours a maintien de Berité duine . Par fainct Goderan(bift le Boyne)ie penfe que ceft la description du ieu de paulme: aque la machine ronde eft lefteuf, etces

nerfs et Boyaulo de Bestes innocètes, sont les racquettes, et ces gents eschausses et debatas, sont les ioueurs. La sur est que après avoir bien travaille, ils Bont repai stres grans esjère.

AP 90 85.



On voit aussi qu'un certain nombre de coquilles ont été corrigées, par exemple, à l'avant-dernière ligne, le mot *ioneurs*, bien écrit ici (*iours*, dans l'édition précédente), etc.

Par contre, de fréquentes fautes typographiques qui n'étaient pas dans le premier texte se sont glissées dans celui-ci, ainsi que des erreurs de numérotation : les chapitres xxxI & xxXII sont chiffrés xxVI & xxVII.

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2130. — Musée Condé, 1637. — J. de Rothschild, ex. joint au *Pantagruel* de 1534, que nous mentionnons plus haut, n° 24. — Lignerolles, 1781 (Cat. Brunet, 422, Solar, 2104).]

33. LA VIE || INESTIMABLE || du grand Gargantua, || pere de Pātagruel, || iadis coposée par || L'abstracteur || de quinte || essen= || ce. || Liure plein de pantagruelisme. || m.d.xxxvII. (1537) || On les vend a Lyon chés Fran || coys Juste, deuant nostre || Dame de Confort.



In-16 carre de 119 ff. chiffr., le vº du dernier blanc, plus un f. blanc. Car. goth., fig. sur bois, 24 lignes à la page.

Cette édition, imprimée avec les mêmes petits caractères gothiques que les précédentes données par Juste, mais dans un format différent, est ornée de deux vignettes sur bois, l'une en tête du *Prologue*, & l'autre en tête du 1<sup>er</sup> chapitre. Le texte y est divisé, comme dans l'édition de 1535, en cinquante-six chapitres, mais il est, typographiquement, fort peu soigné, & contient de nombreuses coquilles, comme on pourra s'en rendre compte en examinant nos facsimilés.

Au verso du titre, le dizain Au lecteurs, suivi des mots VIVEZ IOYEVLX :

#### Au Lecteurs.

Amis lecteurs qui ce fiure fifes.
Despouites Bous de toute affection.
Et le fifants ne Bous scandalifes,
Blue contient mal ne infection.
Day eft qu'cy peu de perfection.
Dous apprendes, si non, en cas de cire.
Auftre argument ne peut mon cueur fire.
Doiant le dueif, qui Bous mine a consome,
Theulo eft de ris que de larmes escripse.

urce que rire eft le propse de lome.

# VIVEZ IOYEVLX.

Le Prologue de L'autheur commence feuillet 2 & occupe cinq pages. Le premier chapitre, précédé d'un bois que l'on retrouve dans plusieurs autres productions de F. Juste, débute comme suit au verso du cinquième feuillet:



T De lagenealogie & antiquite de Bargantua. Chapures.

I & Bone rentects a la grande eftenteque Dantagrueune recongnoifire la geneau fogue à antiquité, dot nous est venu Bar gantua. En icelle bous entedus ptus au tog comment les Brans najquirent en ce modere comment dicculo par lignes directes yssit Bar gantua pere de Patagrues: et ne bous fasche ra, si pour le present se me deporte. L'obsen à la chose soit telle, à tât pl'efertot remedice, tât pl'effector re

Lautotité be Plato in Philebo et Boigia et De Alacce, qui dicteffre aulclie piopos tel que ceulo cy. d ple font delectables, quad ple fount font redicts. Dieuft a, ben qu'n chajell fceuft aufficertainemet fa genealogie, depuis farche de gloe uiqu a cefteage. Be pele à plufieure font autour8Buy empereure, roys, ducs,pun= ces, a papes,en faterre, lefqis font befcebus de quelques porfeure de rogatone q de couffrets, Lomme au resoure plufeure fonfigneup de l'hoftrarie fuffreteup e miferables:fefquets fot befcesue de fang a ligne de grass roys a empe reure: attebu habmiral trafpout des regnes a empires, des Afforite ce Medes, des Meles es Perfes, des Perfes es Macedones, des Macedones es Romains des Romains es Breg, des Breg,es fracops. Et pour Bons bonner a entebre de moy qui parle te cuyde que fove defcedu be quelo riche iR oy ou pune ce on fempe jabis . Lar oncques ne Beiffee Bomme,qui neuft plus grande affection d'es fire Roy et riche que moy, affin de faire plus grant chere, et pas ne trauailler, et Bien enricher mes amis,e tous genei be Bien

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2133 (Solar, n° 2106). — M<sup>me</sup> de Pompadour, n° 1940. — Lacarelle, 1<sup>re</sup> vente, n° 329. — Guy Pellion, n° 542.]

34. Les HORRIBLES || faicts & prouesses espouē= || tables de Panta= || GRVEL, roy des || Dipsodes, composez || par seu m. alco || fibras, || abstracteur || de quinte || essen= || ce. || m.d.xxxvII. (1537) || On les vend a Lyon, Chez || Francoys Juste, deuant || nostre dame de || Confort.



Petit in-16 carré de 103 ff., chiffr. plus 1 f. blanc. Car. goth., 24 lignes à la page, grav. sur bois.

Le texte est en 28 chapitres, chiffrés 29, le chiffre x est répété, de même que le chiffre xxvIII. Par contre, le chiffre xxIV manque.

Au verso du titre, se lit le dizain de M. Hugues Salel à l'autheur de cestuy liure, dizain qui est suivi des mots : VIVENT | TOVS BONS | PANTA-GRVELISTES.

Le Prologue se termine au tecto du feuillet 4, par les 16 lignes que voici. On y remarquera, à la fin, deux phrases qui ne se lisent qu'ici, celle qui commence à la 6° ligne :

Ly bons dieux ( ly bos homs, mieulx vauldroit boyre iusques a caros, & celle qui commence à la ligne 14:

qui ne me entend, ie me entens. He dehayt. Beuuons la petite foys, par grace.

riequeracque, aussi menu que poil de Bacche,
tout rensoné de Bis argent bous puisse
entrer au sondement, a comme 5,000
dome a Gomorshe puisses tom
ber en sousper, en seu et
en abysme, Ay bons
dieud a sy bos
homs,
miento Baus
bious bous insques a
caros: en cas que bous
ne croyez sermemet tous ce que
te bous racopteragen ceste pussente
estonique, qui ne me entend, te me entens,
he desayt. Deuuons sa petite soys,
par grace,

Ce texte, qui suit celui du *Pantagruel* de 1534, avec quelques variantes & de nombreuses coquilles, a été imprimé sans doute en même temps que le *Gargantua* que nous avons décrit à l'article précédent, & nous sommes en présence de la première édition collective connue.

L'indice commence au verso du feuillet 101, & va jusqu'au verso du 103, où il occupe 2 lignes, suivies de

Cy finist lindice de ce present liure.

Vient ensuite 1 feuillet blanc, & le titre suivant :

pantagrveline || prognostication, certaine, veritable,  $\alpha$  infalible, pour Lan M.D.xxxvII. (1537) Nouuellement com= || posée au pussit aduisement de gens estour= || dis  $\alpha$  musars de nature, p maistre Al || cofribas, architriclin dudict Pāta ||

Les vignettes ne sont pas toujours en rapport avec le texte; quelques-unes sont empruntées à l'histoire de Psyché; d'autres aux Métamorphoses d'Ovide; d'autres aux Fables d'Esope.

A ce livret se joint le suivant, qui sort des mêmes presses, & qui présente les

mêmes particularités graphiques.

# 36. Pantagruel. | M.D.XXXVII. (1537).

# Pantagruel.



M. D. XXXVII

Au verso:

Pantagruel, | ROY DES DIPSO= | DES, RESTITVE A son | naturel, auec ses faicts & prouesses | espouentables: composes par | seu m. alcofribas | abstracteur de quin= | te essence. | dizain de m. hv= | gves salel a lavtevr de ce livre. (Suit le dizain.)

In-16 carré de 106 ff. chiffr., plus 3 non chiffr. pour la fin du texte & la table, & 10 ff. chiffr. plus 1 f. blanc pour la Pantagrueline Prognostication. Car. ronds, 27 lignes à la page, fig. sur bois.

Même typographie élégante. Le Pantagruel est ici en 32 chapitres, par suite du dédoublement du chapitre xxI de l'édition de 1534, en XXIII & XXIII, & du dernier chapitre, le 28° (coté 29) de l'édition de 1534, formant, dans la présente édition, les chapitres XXXII & XXXIII.

A la suite du Pantagruel :

Patagrue || line Prognostication, cer || taine, veritable, & infallible. || Pour Lan. M.D.XXXVIII. (1538) || Nou-uellement composée au || prossit & aduisement de gens || estourdis & musars de nature, || Par Maistre ALCOFRIBAS || Architriclin dudict patagruel. || De nombre Dor non dici= || tur, Ie ne trouue point ce || ste annee quelque calcu || lation que ien aye || faict, passons oul= || tre. Verte so= || lium.



Au verso de ce titre, on a reproduit le bois qui orne la première page du Pantagruel précédent.

Le texte commence au recto du second feuillet. Il est ici complet, & se termine par:

O o poulailles, faites vous vos nidy tant hault?

Le verso du dernier feuillet est occupé par une vignette que Brunet a retrouvée, légèrement modifiée, dans une édition parisienne de Marot (Manuel, t. III, col. 1450), & que voici :



L'auteur des Recherches pense à tort que cette édition a été faite, pour le Gargantua, sur celle de Lyon, Fr. Juste, 1537 (voir n° 33). C'est une erreur; les deux textes présentent de nombreuses différences. Il ajoute que, pour le Pantagruel, on a dû suivre une autre édition lyonnaise de 1537, puisque le texte est ici en 32 chapitres, alors que dans la version donnée par Juste cette année-là, il est divisé en 29 (28). La chose est possible; mais Brunet s'empresse de reconnaître qu'il n'a jamais vu cette autre édition lyonnaise de 1537. Nous ne la connaissons pas davantage.

[Bibliothèque Nationale (les deux livres, tous deux avec la date de 1537), Rés. Y<sup>2</sup>. 2131-2132 (Solar, 2107). — Bibliothèque de Besançon (le Gargantua, incomplet du titre). — La Bibliothèque royale de Munich possède un exemplaire de cette édition, auquel est joint un Disciple de Pantagruel de 1538 imprimé avec les mêmes caractères & qui est la première édition connue avec date certaine de ce livret (voir n° 46).]

# 37. Pantagruel. | M.D.XXXVIII. (1538).

Édition identique à la précédente; la date seule diffère. Elle est mentionnée par J.-Ch. Brunet, qui en possédait un exemplaire (Cat., n° 423).

Trois éditions des deux premiers livres ont été imprimées à Lyon en 1542. Nous les décrivons dans l'ordre où nous pensons qu'elles ont été publiées. Il est probable que celle de Dolet a suivi de très peu celle de Juste.

38. La vie treshor || rificque du grand Gargan || tua, pere de Pantagruel || iadis coposee par M. || Alcofribas abstrac= || teur de quinte || essence. || || Liure plein de Pantagruelisme. || M D XLII (1542) || On les vend a Lyon chez Francoys || Juste, deuat nostre dame de Cofort.

# La vie treshor

rificque du grand Gargan tua, pere de Pantagruel iadis côposee par M. Alcosribas abstrace teur de quinte essence.



Liuce plein de Dantagruefifme.

#### M. D. XLII.

Dn fes bend a Lyon ches ficancops Buffe, beuat noffre dame de Cofort.

In-16 de 155 ff. chiffr. & 1 f. blanc. Car. goth., fig. sur bois, 24 lignes à la page.

Au verso du titre, l'avis Aux Lecteurs.

Le Prologe de Lauteur commence au feuillet suivant. Le texte est divisé en LVIII chapitres.

Le feuillet 155, verso, porte, au bas :

Imprime a Lyon par Fra- | coys Juste.

BIBL. RABEL.

6

IMPRIMERIE SATIONALS

C'est ici l'édition considérée par Brunet — & l'opinion a été admise par tous les commentateurs du XIX° siècle — comme la dernière édition du Gargantua, publiée par l'auteur lui-même. Tout en reconnaissant que Rabelais a pu, à l'avance, préparer une copie corrigée pour Françoys Juste, nous ferons remarquer qu'il ne lui a pas été possible de surveiller l'impression, puisque, en 1542, il

voyageait depuis plus de deux ans à la suite de Guillaume du Bellay.

En fait, ce texte, très augmenté & prudemment purgé des passages qui sentaient par trop le fagot, est bien celui que l'auteur avait définitivement arrêté. Mais l'édition, qui est fort belle — à cause du papier sur lequel elle est tirée, car on l'a imprimée avec les mêmes caractères que les éditions populaires sorties précédemment des presses de F. Juste — contient un grand nombre de coquilles. Nous relevons celles qui ont été corrigées dans l'édition de Pierre de Tours sans date (voir n° 86), que nous pensons être, pour les deux premiers livres, la dernière qui ait été donnée par Rabelais.

Comme le texte des deux éditions est le même, on pourra objecter que des coquilles corrigées ne prouvent pas forcément l'intervention de l'auteur. Non, certes; mais la nature des corrections peut la démontrer. Et si l'on veut bien examiner attentivement la collation qui va suivre, on partagera sans doute notre opinion. Ces observations se rapportent également au Pantagruel décrit ci-après.

FRANÇOYS JUSTE 1542.

PIERRE DE TOURS S. D.

#### PROLOGUE.

... combien que les dictans ny pensasse

... Est cela juste heure

dictant est-ce la juste

CHAP. II.

... Courrez y tous : & a larme cennez

à larme sonnez

CHAP. III.

... et in autent. restituit

et in autent. de restitut

CHAP. V.

... resieumer on propre lieu

... et si nous presente, pour le moins future ... la pierre dicte a se sos

asseslos

CHAP. VI.

... Dieu me le pardoiet

...ne emburelucocquez iamais vous espritz ...tout le chapite de Pline pardoint

resienner

sinon

chapitre

#### FRANÇOYS JUSTE 1542.

PIERRE DE TOURS S. D.

CHAP. VII

... quatorze cens deux pipes neuf poters

potées

CHAP. VIII.

...comme amplement a declarer

declaire

CHAP. IX.

...qui par raisons manifestes contenant les lecteurs

contentent

CHAP. X.

... Et nest ceste signifiance par imposition

humaine institue ... que nulle autre blancge instituée blanche

CHAP. XI.

... bailloit souuent au mouches

aux

CHAP. XII.

...Luy mesmes d'vne grosse traine fist un chaual pour la chasse

cheual

qui meilleur

CHAP. XIII.

...demoiselle que les portoit ...lequel torchecul trouuas tu meilleu ... retraict au fianteurs

...dist Gargantua dun couruer ...dun leuure

couurecbief d'un leurre

CHAP. XVI.

...a trauers decay, de la, par cy

de çà

CHAP. XVIII.

... que on les menast au recraist du goubelet

retraict

CHAP. XX.

... Baudet, quon supponit ... prochaines Celendes grecques quomodo Calendes

#### BIBLIOGRAPHIE RABELAISIENNE

#### FRANÇOYS JUSTE 1542.

PIERRE DE TOURS S. D.

#### CHAP. XXII.

(Dans ce chapitre, des jeux de Gargantua, partout, sauf en deux passages (aux combes, aux allouetter), l'article au est au singulier, alors que le substantif est au pluriel.)

L'article est partout aux devant les substantifs au pluriel.

...a vendre louoine

l'auoine faulx

...au fault villain

CHAP. XXIII.

... secouroit les dens auecques

s'escuroit

...tant verdement de tous pies reserroit

picz

CHAP. XXIIII.

... epigrammes en latin : puis le ... bastisoit plusieurs petitz engins

les

bastißoient

CHAP. XXV.

... finablement les aconceurent, & cousterent de leurs

finalement . . . ousferent

fouaces

CHAP. XXVI.

... estoyt par le contrée

la

CHAP. XXVII.

... combien que la peste y feust par la plus grande part des moisons

...dont vient cela messers
...commencerent esgourgeter

maisons meßieurs esgorgeter

CHAP. XXVIII.

... que frère Jean des entommeurs

entommeures

CHAP. XXX.

...demada au meusnier de lastat de Pichrocole

... Au lendemain matin, se transparta

l'estai transporta

CHAP. XXXII.

... auant a vos gens comme a moi

antant

### LES DEUX PREMIERS LIVRES

| FRANÇOYS JUSTE 1                                                                                      | 1542.                         | PIERRE DE TOURS S. D.                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| toute la Gualeprendrons Candidelong & pereilleux                                                      | CHAP. XXXIII.                 | Gaule<br>Candie<br>perilleux                                                                 |
| demoureroit empetre                                                                                   | CHAP. XXXVI.                  | demourois                                                                                    |
|                                                                                                       | CHAP. XXXVIII.                |                                                                                              |
| se tinrent hors les meules de ses dents les mieulx que faire peurent                                  |                               | le                                                                                           |
| en une trape quon avoit fai                                                                           | ice                           | faithe                                                                                       |
|                                                                                                       | CHAP. XXXIX.                  |                                                                                              |
| i'ay recouurer un gentil leuri                                                                        |                               | tint en soupant reconvert (On sait que Rabe- lais avait adopté cette forme, pour reconvert.) |
|                                                                                                       | CHAP. XL.                     | -                                                                                            |
| quil feut des premieres a la fo                                                                       | yre des nez                   | premiers                                                                                     |
|                                                                                                       |                               |                                                                                              |
|                                                                                                       | CHAP. XLI.                    |                                                                                              |
| feut conclud que enuiron la quil se reposeroient superfluitez & exercemens toutes foys a leus plaisir |                               | sortiroient<br>qu'ilz<br>excremens<br>toutefois à leur                                       |
| quil se reposeroientsuperfluitez & exercemens                                                         |                               | qu'ilz<br>excremens                                                                          |
| quil se reposeroientsuperfluitez & exercemens                                                         | ı minui& ilz <i>sortirent</i> | qu'ilz<br>excremens                                                                          |
| quil se reposeroientsuperfluitez & exercemenstoutes foys a leus plaisircar je nay adiouste            | ı minui& ilz <i>sortirent</i> | qu'ilz excremens toutefois à leur                                                            |
| quil se reposeroientsuperfluitez & exercemenstoutes foys a leus plaisircar je nay adiouste            | CHAP. XLII.  CHAP. XLIII.     | qu'ilz excremens toutefois à leur                                                            |

...monsieur le posteriour, vous aurez sur vos pesteres

posteres

| FRANÇOYS JUSTE 1542.                                                                                       | PIERRE DE TOURS S. D.                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| monsieur labbe suteuret je te rends (dist le moynt)pericaranemeutre                                        | futeur<br>moine<br>pericrane<br>meurtre               |
| CHAP. XLV.                                                                                                 |                                                       |
| & les voyant tous saultz<br>a bancqueter ioyeument                                                         | faulfz<br>ioyeusement                                 |
| CHAP. XLVI.                                                                                                |                                                       |
| laquelle encores que cogneussiez, doibuez                                                                  | vous deuez                                            |
| CHAP. XLVII.                                                                                               |                                                       |
| les pactes quils luy auoienttant bien instruictaussi meschante est tost cogneueHistiueau                   | enuoyoient<br>instruitlez<br>meschancete<br>Hastiveau |
| les nouvelles de ces oultrages feurent sceues par toute larme                                              | l'armée                                               |
| CHAP. XLVIII.                                                                                              |                                                       |
| mettant les sudiffes du couste de la monteemoyne auoit occupe la passaige                                  | subsides<br>le                                        |
| CHAP. L.                                                                                                   |                                                       |
| de honnestete gratieusetetransport fignee, scelle et                                                       | gracieme<br>hgné                                      |
| CHAP. LI.                                                                                                  |                                                       |
| de tous leurs interestgrands ponty, grands bassins                                                         | interesks<br>P <sup>op</sup> Z                        |
| CHAP. LII.                                                                                                 |                                                       |
| Si vous semblez que ie vous aye faict conspiration mutus insensées, maleficies tant hommes que tant semmes | semble<br>mutue<br>maleficites<br>que femmes          |

FRANÇOYS JUSTE 1542. PIERRE DE TOURS S. D.

#### CHAP. LIII.

... yssue en un grande salle ... les diuers estagnes

estaiges

#### CHAP. LIIII.

. . . Hypoccites Hypocrites .. vons abus meschans (à la fin de la strophe) au premier vers : voz abus ... en vous coquemars

> me il a effé. Life; le feptrefme be fa natu. relle hiftoire, capi.iii. a ne men tabuftes plus tentenbement.

Comment le nom fut impofé a Bargantua: et comment if Gumoit le prot. Chap. Bij.



E Bon Bome W:andgoufier Seuuant, fe rigottant anec= ques fes auffres entensitfe fact entrant en fumiere de ce monde, quant it brafmort bemanbant, a boyre,

39. Pantagruel, | Roy des Dipsodes, restitue | ason naturel, auec ses faictz | & prouesses espouenta | bles : coposez par feu | M. Alcofribas | abstracteur | de quinte | essence. | M.D.XLII. (1542) | On les vend a Lyon chez Francoys | Juste, deuat nre Dame de Cofort.

In-16 carré de 147 ff. (les deux derniers non chiffr.), plus un f. blanc. La Pantagrueline Prognostication commence au 135º feuillet, non chiffr., verso blanc. 24 lignes à la page, car. goth., grav. sur bois. Sign. A.T., par huit (le dernier cahier n'a que 4 ff.).

Pantagruel,

Roy des Dipsodes, restitue
ason naturel, auec ses faictz
& prouesses espouenta
bles: coposez par seu
M. Alcosribas
abstracteur
de quinte
essence.

## M. D. XLII.

Dn fes Bend a Lyon ches francoys Buffe, deudinte Dame de Cofort.

Le texte est divisé en 34 chapitres (les deux derniers portent par erreur les chiffres xxxII & xxxIII). Le verso du titre contient le Dizain de Maistre Hugues Salel a lauteur de ce Liure. Le Prologue de lauteur commence au recto suivant.

Le 64° feuillet est chiffré 54.

Il n'y a pas de table.

A la fin du Pantagruel (feuillet 134, verso) :

Fin des Cronicques de Panta= || gruel, Roy des Dipsodes resti= || tuez a leur naturel, auec ses || faiêts & prouesses espoueta || bles : coposez par seu || M. Alco-fribas ab || stracteur de qui || te essence.

Le 135° feuillet, non paginé (7° du cahier #1), porte au recto le titre que voici :

Pantagrueli | ne Prognostication, cer= | taine, ueritable,

& infalli= || ble. Pour Lan perpetuel. || Nouuellemeut copofee au | prouffit & aduisement de | ges estourdis & musars de | nature, Par Maistre AL= || COFRIBAS Archi= || triclin dudict Pantagruel. | Du nobre Dor non dicitur, Ie nen trou= | ue point ceste annee qlque calculation I que ien aye faict, passons oultre. | Verte folium.

Pantagrueli

ne Prognostication, cers taine, ueritable, & infallis ble. Pour Lan perpetuel. Nouvellemeut coposee au prouffit & aduisement de ges estourdis & musars de nature, Par Maistre AL COFRIBAS Archie tridin dudict Pantagruel.

Dundbre Dor non dicitur, le nen trous uepoint ceste annee qlque calculation que ien aye faict, pations oultre. Verte folium,

Le verso du titre est blanc. Le texte, qui commence au feuillet suivant, chiffré 136, occupe 10 feuillets & une page, au milieu de laquelle, le mot Finis. Le verso est blanc, ainsi que le feuillet qui termine le cahier &, de quatre feuillets seulement.

De même que pour le Gargantua de la même édition, nous relevons ici les coquilles du Pantagruel, corrigées dans l'édition de P. de Tours, s. d.

FRANÇOYS JUSTE 1542.

PIERRE DE TOURS S. D.

PROLOGUE.

... ouyr lire quesques page du dict liure ... cent mille paneres de beaulx diables

... fin feu de ricquracque

quelque page panerées ricqueracque

#### BIBLIOGRAPHIE RABELAISIENNE

#### FRANÇOYS JUSTE 1542.

PIERRE DE TOURS S. D.

#### CHAP. I.

...quarante quarantaines de muyelz
...car de cela me vieulx ie curicusement guarder

... qui sont bien espouvantables ... Es aultres tant croffoyt le nez

... Gemmagog qui fut ienuenteur des souliers apoulaine

qui sont cas bien croisoit inuenteur

nuyetz veulx-ie

#### CHAP. II.

... celluy qui la destribuoit a quelcun ... son pere luy imposa tel non

distribuoit

#### CHAP. III.

... chasse ses chiens, souffle ce feu

#### CHAP. IIII.

De lenfant de Pantagruel ...les dentz luy estoient desia tant crues & fortifies ... comme un Cormaran feroit un petit poisson

l'enfance fortifiées Cormoran

#### CHAP. V.

... Geoffroy de Lusignam ... a Montpellier ou il trouua fort bon vins Lusignan fort bon vin

#### CHAP. VI.

... transfertons la Sequane ... Je croys qui nous forge icy ... ou requiesce se corpore ... je te feray eschorcher le renard ... a ceste heure parle tu naturellement

escorcher

transfretons

#### CHAP. VII.

... Parisiensis super grogiasitate

... Rostocostoiambed anesse, de mostarda

... mule du pape ne mange qu'a ces heures . . . borrarum canonicarun

... de batisfolagiis principiu

gorgiasitate moustarda

borarum canonicarum principum

#### FRANÇOYS JUSTE 1542.

#### PIERRE DE TOURS S. D.

| Callibistratorium caffardie, allore M. Jacobo | autore        |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Lacoduoir de vieillesse                       | L'acondoir    |
| & quod fripponnantores                        | friponnatores |

#### CHAP. VIII.

| G V                                               |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| le souurai plasmateur                             | souuerain   |
| de present a difficulté seroys ie creu en la pre- | recen       |
| miere classe                                      |             |
| toutes disciplines sont restitues                 | restituées  |
| de preepteurs tresdoctes                          | precepteurs |
| qui ne sera bien exploy en lofficine de Minerue   | expoly      |
| lesquelles ie navoys continues comme Caton        | contemnées  |

#### CHAP. IX.

Nous ne relevons, dans ce chapitre, qui est celui des Discours de Panurge, que trois des fautes les plus évidentes. Les passages en langues étrangères sont terriblement martyrisés (peut-être à dessein) dans les deux éditions.

| estez vous la respondit Epistemon, Geincoamais ditle nous ce que vouldrezIentens se me semble dist Pantagruel |                                | Genicoa<br>dictes<br>ce |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | CHAP. X.                       |                         |
| consentirent tout ces conseillier                                                                             | entirent tout ces conseilliers |                         |
|                                                                                                               | CHAP. XII.                     |                         |
| se deliner, iouer du lucsaluant touiours les lardons                                                          |                                | dodeliner<br>sauluāt    |
|                                                                                                               | CHAP. XIIII.                   |                         |
| quelque aultres BaschatzEt ou sont il, dist Epistemon                                                         |                                | quelques<br>ibz         |

| CHAP. | VI    |
|-------|-------|
| UDAF. | A V • |

| Agésilas<br>n'est<br>courut<br>esmouché<br>non |
|------------------------------------------------|
|                                                |

#### FRANCOYS JUSTE 1542.

PIERRE DE TOURS S. D.

|  | IP. |  |
|--|-----|--|

... au demaurant le meilleur filz ... composé de force baily · · · gtaterons ... qlz gettoit sus les robes

... femme folle & la messe ... & se rebassit jusques aux espaules

... & les faissoit esternuer

CHAP. XVII.

. . . en leur baillant le premier dernier

... diliges dominum & dilige

... sinon quil feussent quelque peu fenduz par

...Jeuz un aulttre procez

... quelque formalité de la relation du seigneur

denier

demourant

à la messe

rebraßit

faisoit

qu'il

force de aily glateros

id est dilige

qu'ily

aultre sergent

CHAP. XVIII.

... comme ia bien aprercoy, tu tiens le premier ranc

... & les ay faictz quinaulx et mist de cul

... A quoi respondit Thumaste

... Vrayemet, dist Thaumastre c'est tres bien list

aperçoy mis

Thaumaste

Thaumaste . . . diet

CHAP. XIX.

... Et si Mercure, dist Laaglois

... dedans la bouche, le seruant bien fort

... ses deux mains lyez en forme de peigne

l'Anglois serrant

CHAP. XX.

Le titre manque.

...le vrays pays & abisme de Encyclopedie

Comment Thaumaste racompte les vertuz D' scauoir

de Panurge.

CHAP. XXI.

... dont les petitz enfans alloyent à la muostarde ... delectable a vous, bonnestement à vostre lignee

... que nous fissons vous & moy vn transon de fissions

chere lie ...vn larron me les a couppés

moustarde bonneste

couppées

| Françoys Juste 1542.                                                                                                    | PIERRE DE TOURS S. D.                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| CHAP. XXII.                                                                                                             |                                        |
| lycisque orgoose en laquelle il lya<br>y feirent un roußeau de leurs vrines                                             | orgoose, laquelle<br>ruyßeau           |
| CHAP. XXIIII.                                                                                                           |                                        |
| en frotta un coing de cendres d'un nic de Aron-<br>delles                                                               | nid                                    |
| Ses cheueulx estoient fort grand par les isles de Phees                                                                 | grādz<br>des Pheées                    |
| prouesses des vaillans capitaines a champions                                                                           | champions                              |
| CHAP. XXV.                                                                                                              |                                        |
| & Epistemon qui estoit sur le tillatt                                                                                   | tillac                                 |
| CHAP. XXVI.                                                                                                             |                                        |
| de noz badignoinces                                                                                                     | badigoinces                            |
| CHAP. XXVIII.                                                                                                           |                                        |
| debuoient avoir au lendemain s'assaultCar il appeloit son uademecumSeroit-ce bon que ie enclaosse toute leur artillerie | l'aßault<br>il l'appeloit<br>enclouaße |
| CHAP. XXIX.                                                                                                             |                                        |
| & frappe a tors & a trauers, & ne regarde point au il vous donnera malencontre                                          | ou                                     |
| CHAP. XXX.                                                                                                              |                                        |
| adonc noctoya tres bien de beau vin blanc le col Ataxeres                                                               | nectoya<br>Artaxerces                  |

...se voulent esbattre sur l'eau comme sont les bas-tellieres de Lyon ...& aultres menuz droits droits

droietz

FRANÇOYS JUSTE 1542.

PIERRE DE TOURS S. D.

CHAP. XXXI.

...tant pleine de habitans quil ne peuuent

qu'ils

CHAP. XXXII.

... que quand Pantagruel basloit

baisloit

CHAP. XXXIII.

... quatre quintaux de Scammones Colophoniaque

Scammonée

CHAP. XXXIIII.

. . . es coquins de village qui songent & escharbottent

fougent

Au Lifeur Beniuole Salut & Dang en gefus fe Chift.



Dnsiderant insimi abus eftre perpetrez a cause bil tas de Pro gnosticatios de Louain faictes a sombre dun Berre de Bin, je Bour en ap presetement casculé Bre la plus sceure e Beritable que seut oncques Beue, com me se operièce Bous se demostrera. L'ar sans doubte Beu que dict se Dropsete Royal, Pfal. B. a Dieu. Tu destruyeras tous ceuso qui disent mesonges, ce nest segier peché de mentir a son escunt q abuser se pauvre mose curieus de sea

[La Bibliothèque Nationale (Rés. Y². 3134-3136) possède un exemplaire de cette édition, réunissant le Gargantua & le Pantagruel auxquels on a joint le Disciple de Pantagruel de Denis Janot, sans date (n° 47). — L'exemplaire de l'Arsenal, Pantagruel seulement (B.-L., 14772), est relié avec les Navigations de Panurge de P. de Tours 1543. — La Vallière, 3864 & 3867. — De Ruble, 431. — Clinchamp, 446. — Solar, 2108. — Double. — Cigongne, 1844 (Chantilly, 1639 & 1640). — Firmin Didot. — Taschereau, 1645. — Guyot de Villeneuve, 1007 & 1008. — Lacarelle, 2° vente, 341, 342, 343. — Yemeniz, 2376.]

40. LA || Plaisante, & || IOYEVSE || histoyre du grand || Geant Gargantua. || Prochainement reueue, & de beaucoup || augmentée par l'Autheur mesme. || A LYON, || Chés Estienne Dolet. || 1542.

# Plaisante,&

histoyre du grand Geant Gargantua.

Prochainement reueue, & de beaucoup augment ée par l'Autheur mesme.



A LYON, Ches Estienne Dolets

Pet. in-8°, caractères ronds, de 282 p. chiffr., plus I f. non chiffr. & 2 ff. blancs, grav. sur bois. Le f. non chiffr. contient au rº l'achevé d'imprimer, & au vº la marque de Dolet (Silvestre, 910).



DOLET,
Preseruemoy, o' Seigneur,
des calumnies des
hommes.

Le titre donne un spécimen des petits bois taillés au couteau qui ornent cette jolie production des ateliers de Dolet.

Le verso contient le dizain Aux letteurs.

Le texte, en 56 chapitres, suit l'édition parisienne de 1537 attribuée à Denis Janot (voir n° 35), sans modification sensible. On a même

respecté la forme des prétérits en arent, au lieu de èrent.

L'annonce du titre suivant laquelle l'Autheur mesme aurait reueu & augmenté ce texte ne saurait être prise au sérieux. Nous avons déjà fait remarquer que Rabelais était alors en voyage. On ne retrouve, d'ailleurs, ici, aucun des passages nouveaux qui caractérisent l'édition de Juste parue la même année, peu de temps auparavant, ou presque simultanément, pensons-nous, puisque, dans son tirage de 1542, Juste n'a pas encore protesté contre la concurrence de Dolet, comme devait le faire bientôt son successeur Pierre de Tours (voir nº 42 & 44).

Le Gargantua est suivi de :

41. Pantagruel, || ROY DES DI- || PSODES, RESTITVÉ || à fon naturel : auec ses faictz, & || prouesses espouuentables : || composés par seu M. || ALCOFRIBAS ab- || stracteur de || quinte || essen- || ce. || PLVS || Les merueilleuses nauigations || du disciple de Pantagruel, || dict Panurge. || ALYON, || Chés Estienne Dolet. || 1542.

Petit in-8° de 350 p. plus 1 f. blanc au r°, & contenant au v° la marque de Dolet; caract. ronds, grav. sur bois.

## Pantagruel,

PSODES, RESTITVE'
à fon naturel: auec ses faictz,&
prouesses espouventables:
composés par seu M.
ALCOFRIBAS abstracteur de
quinte
essen.

### PLVS

Les merueilleuses nauigations du disciple de Pantagruel, dict Panurge.

> A LYON, Ches Eftienne Dolete

Au verso du titre, le discain de M. Hugues Salel à l'autheur de ce livre. Le texte, qui suit celui de l'édition parisienne de 1537 & 1538 (voir n° 36), est divisé en trente-deux chapitres.

La page 231 se termine par :

Fin des Chronicques de PANTA- || GRVEL, Roy des Dipsodes, resti- || tués à leur naturel, auecq ses || faiêtz, & prouesses espo= || uentables : composés || par seu M. ALCO= FRIBAS, ab= || stracteur || de quinte essence.

Au verso, page 232, le titre de la Pantagrueline Prognostication, dont le texte va jusqu'à la page 251, terminée par ces mots:

Fin de l'horrible & merueilleuse histoire du preux & redoubté cheualier Pantagruel.

BIBL. RABEL.

7 IMPRIMERIE VATIONALE.

Le verso de la page 251 est blanc. La page 253 est occupée par le titre suivant :

Le Voyage, | ET NAVIGA- | tion que fist Panurge, di- | sciple de Pantagruel, aux is- | les in congneues, & estran- | ges: & de plusieurs choses | merueilleuses difficiles à | croire, qu'il dit auoir ueues: | dont il faict narration en | ce present volume: & plu- | sieurs aultres joyeulsetés | pour inciter les lec- | teurs & au- | diteurs à rire.

Au verso du titre, page 254, commence le *Prologue*. Le texte des *Navigations*, qui suit celui de l'édition de 1538, va jusqu'à la page 350. La page suivante est blanche, & porte au verso la marque de Dolet. (Voir n° 48.)

Brunet remarque avec raison (Recherches, p. 83), que Dolet n'a pas eu besoin de soustraire l'exemplaire estant sous presse en 1542 chez son confrère de Lyon, comme celui-ci le lui reproche (voir notre facsimilé, page 100), puisqu'il a copié, pour les deux premiers livres & les navigations de Panurge, sans y rien modifier, le texte de l'édition parisienne de 1537 & 1538.

[Bibl. Nat., Réserve Y<sup>2</sup>. 2144-2145. — Arsenal, B.-L., 14771. — Taschereau, 1647. — Potier, 1382. — Clinchamp, 447. — Solar, 2109 & 2110. — J. de Rothschild, 1509. — Guyot de Villeneuve, 1009.]

Nous avons dit plus haut que l'édition de Juste 1542 a dû paraître peu de temps avant celle de Dolet. Cette dernière a été suivie, peut-être de celle que nous allons décrire, ou peut-être de celle dont nous parlons au n° 44, c'est-à-dire d'un nouveau tirage de l'édition de Juste, précédé d'un carton, avec la date 1542 (voir la citation de M. A. Tilley, à la fin de l'article 44), tirage dont notre n° 42 serait, dans ce cas, une copie.

42. C Grāds Anna= | les ou croniques | Trefueritables | des Gestes merueilleux du grand | Gargantua Pantagruel | son filz. Roy des Dipso= | des : enchronicquez par | seu. Maistre Alco | sribas : abstra | teur de quin | te essen= | ce. | 1542. (S. l.)

Petit in-8° carré de 120 ff. non chiffr., le dernier blanc, sign. A.p., car. goth., 26 lignes à la page.

## CGrāds Annales ou croniques Tresueritables

des Gestes merdeillenr du grand
Gargantua e Pantagruet
fon sil. Roy des Dipsodes:enchronicques par
seu. Maistre Alco
stribas: abstra
cteur de quin
te estencc.

1 54 2

21.1

Au verso du titre commence un avis de l'imprimeur au lecteur, dont nous allons donner la reproduction in extenso. Certains bibliographes, notamment Brunet, ont cru voir dans ce factum, vraisemblablement dirigé contre Étienne Dolet, la main de Rabelais. C'est avoir une bien piètre opinion de son style. Il nous est impossible, en tous cas, de partager ce sentiment. L'édition sort probablement des presses de Pierre de Tours, successeur de Françoys Juste, & le texte suit, avec quelques coquilles supplémentaires, celui de ce libraire donné la même année. Est-il nécessaire de rappeler que Rabelais voyageait alors à la suite de du Bellay, & qu'il ne pouvait matériellement pas être averti à temps des petites querelles qui pouvaient s'élever entre Dolet & ses confrères de Lyon?

Il faut remarquer le passage: Saches que les dernières fueilles de so oeuure plagiaire ne sont correspondantes a celles du vray original q nous auons de lauteur. Ces dernières feuilles, dans l'édition de Dolet, contiennent les Navigations de Panurge. N'y a-t-il

pas là un indice de l'inauthenticité de cet ouvrage? (Voir page 112.)

## ALimpzimeur au Lecteur Salut,

Afin quetu ne prenne la faulse monope pour la Bone (ayme tecteur) a la forme farbee:pour la napue:a la baftarbei a Bulterine ebition ou present ocuure/pour la

legitime a naturelle. Doies aduerty que par auarice a efte foutstraict lepemplaire de celiure encores eftat fouts la prefferpat ong Plagiaire forme encline a tout mat/a en defabuancant mon labeur/a petit profit esperera efte par tuy imprime hastiuemêt:non seulement par auare councitise de sa propre Bille pretendue:mais au sica dabuentage par enureuse affection de la pretera du dommaige daustruy. Lome tet mon, stre est ne pour lennuy; a inture des gens de bie Coutessois pour la duertir de lenseigne, mes

que donant a cognoiftre le faulp alopedu bon e Brap. Saches que les dernieres fueilles de so ocuure plagiaire ne sont correspondantes a cel les du Bray original quous auons eu de laus theur. Lesquelles aussipapres auoir prins gars be (combien que trop tard) a sa fraudustète sup plantation il na peu recouurer. Dellup plas grare iniurieup non a mopescullementemais a plusicurs aultres. Dest Ing Wosseur (ainsi glo recusement par sopmesine surnomme) homme tel

que chafcun faige le congnoift.

Les ocuures duquel ne sont que ramas: a es châtistonnicties teuecs des tiures daultuy: par dup confusement amoncettees/ou elles estoient bie disonees. Bons lesperit de Distanouanus se isigne destre de sestabeurs frustre: Dizolius en est offeuse: Calepin se sent descobe: Robert Estienne cognoist les plus riches pieces de son threso mal descobees: a premet deguisces a ap propriece. De lesperit duquel ne sortient one; ques compositions ou il eust honneur/ainsmoc querie des baigneuse. Les quelles toutes fops il ose enrichie/a farder de Braucs/a maniscaucs tittres/testement que le portal surmonte ledissice a noblir du Privilege du Roy en abu sant le Roy a son peuple: pour donner a entendre

que les Liures des Bons autheurs ome be @a tot de Rabelates a plufieure auftres font de fa facon. De fcet on pas bien que en certains Liures en Ehrurgieten Dracticque & auftres fa prine argent bee Imprimeute:a fibraires pour mettre Diuilege du rop: Dela neft ce poit abus bigne be peine: @ais que plus eft )qui a oneque Seu ce Puntegrea qui fa il monftre! Dattainement pour quesconque requefte oncs ques a fomme nefofa monftrer. Darquop il eft Brap feblable: que poffible le Ropluy a octrope tel Dauilege:que perfone napt a BenBreine fur imprimet/fee fiures quil aura faicts finon fup mefmee. Wais ta raifon! La taifon effepours ce que gene frauane cognoiffent affes quit na pas efperitine fcauoir de mettre rien be foy en Camiere que foit a fon fonneur. D la grande & Saufte entreprinfere bigne de tel fomme infpire De Lefperit de Diceron/auour redige enfean Do fumite fiurete gargnepaindes petitareudScure nomme par les Bifouare. fatras a la dous gaine. Drapementonlen deburott bien remu nerere telles belles beforgnes meritent bien 6 Guefquesia prelats foret par Bng tel ountier efmouthes dargent. Couteffoys apres queles montaignes ont efte enceites: @ Ting petitrat

feullement en eft pffa. Le monde ne fest peu ab stente de cire: e se mocquer en disant. Dominet Bing tel sommel qui se dict si saudt: e si parfatet Diceronid: se meste il de faire ces folies en fraix cops: que ne se declaire il en bonnes ocaures: sans faire ces Dicdazeries: toignonant/moillat plaisantat/declarant. (car telz sont sep beauly motz costumiers) Biaidasat/labizant/a telles couleurs Rethoricques/qui ne sont pas Dicero nianes/mais dignes destre bailles a mostar biers pour les publier par la Bille. Est est ce Wonsieur. Il dieu lecteur ly e Juge.

### CHup Lecteurs.

Amiolecteure qui ce liure lifes!

Despouilles Bous de toute affection!

Et le lifant ne Bous feanbalifes.

Il ne contien mal ne infection.

Day eft quicy peude perfection

Bous apprendres/fi non en cas de rirer

Aultre argumet ne peut mon cueur estire.

Doyat le dueil/qui Bous mine a confome

Muulo est de ris que de farmes escripre,

Pource que cire est le propre desfomme,

Voici le verso du troisième feuillet :

## CLa vie treshoz

rifique du Brand Gargantua/
pere de Pantagruel iadis
compolee par Mat
tre Alcofribas
abliracteur
de quinte
ellens
ce.

TLiure plein de Pantagruelilme.

Beuneurs trefissustres/a Bous Derolez trespecieup (car a Bous no a austres sont dedicz mes escriptz) Alcibiades au dialoz gue de Platonintitule. Le bacqt lonant so perpeteur Socrates: sans controuerse prinse des philosophes: entre austres parolles le dict estre sellables Dilenes. Silenes estoientiadis per tites boites telles quopos de preset es boutiegs des apothecaires pinctes au dessus de sigures topeuses a frivoles: comme de Harpies. Satys rescopsons bridez tienes: conuz/canes bastese boucqs Volans: cerfz simonniers: a austre tels

La deuxième partie, avec une nouvelle série de signatures, porte le titre suivant :

43. 

Pantagruel, || Roy des Dipsodes, restitue a fon natu= || rel, auec ses faictz 

prouesses espouen || tables : Composez par seu. M. Alcosri= || bas abstracteur de quinte essence. || Dizain de Maistre Hugues || Salel a lauteur de ce || Liure. || (Suit le dizain.)

Petit in-8° carré de 104 ff. non chiffr., sign. A.-W., car. goth., 26 lignes à la page.

## **CPantagruel**/

Roy des Diplodes/testitue a son naturel/auec ses faictz & prouesses esponen tables: Composez par feu. P. Alcostibas abstracteur de quinte essence.

### Dirain de Mailtre Hugues Salel a lauteur de ce Liure.

Di pour mefter profit auer boulceur Dn mect en prie Bng aucteur grabement. Prife feraube cela tien top freuer Je le congnois cat ton entendement En ce liuret foubs plaifant fon Bement Lutilite a si trefbien besertpte! Duil mest abuis & Boy Bng Bemocrite Riant fee faictz de nostre Bie Bumaine. Dr perseuere a si nen as merite Bn ces bas tieup: lauras au bault bommaine.

### A,

Le texte est divisé en 34 chapitres. Le chiffre XXI est répété, ainsi que le chiffre XXIX. Le dernier chapitre est chiffré XXXII au lieu de XXXIII. La Pantagrueline Prognostication pour l'an perpétuel manque à l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale.

Pour les deux parties, le texte suit l'édition de Francoys Juste 1542.

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2137-2138. — 14° Bul. Morgand (avec la Prognostication).]

44. Grands An | NALES TRESVE | ritables des Gestes mer= | ueilleux du grād Gargātua | & Pātagruel son filz, Roy | des Dipsodes : enchro= | nicquez par seu, M. | Alcofribas, abstra | cteur de quinte | essence. | 15 2 43 | A Lyon en la rue merciere, par | Pierre de Tours.

### Grands An

NALES TRESVE ritables des Gestes mer. ueilleux du grad Gargatua & Paragruel son filz, Roy des Diplodes: enchro, nicquez par feu, M. Alcofribas, abstra cteur de quinte estence.

A Lyon en fa rue merciere,par Dierre de Cours.

Ce titre, verso blanc, suivi de trois feuillets, contenant l'avis au lesteur, que nous avons reproduit au numéro précédent, a été imprimé par Pierre de Tours, pour être placé en carton en tête de quelques exemplaires de l'édition de 1542 de son prédécesseur Françoys Juste. Le Duchat cite « l'édition de Pierre de Tours 1543 », qui a longtemps été considérée comme introuvable. Il avait probablement eu entre les mains un des exemplaires cartonnés.

A la vente Sunderland figurait un exemplaire du carton de 4 feuillets suivi des Navigations de 1543 (voir n° 49). Ce carton est imprimé avec les mêmes caractères gothiques que ceux de l'édition de Juste 1542.

Un autre exemplaire du carton, dont le titre porte la date de 1542, & qui est suivi de l'édition de Juste, est conservé à la Bibliothèque Boldléienne d'Oxford. M. A. Tilley le décrit comme suit dans la Revue des Etudes rabelaisiennes, 1re année, page 238:

« Le verso du premier feuillet est blanc; s'ensuivent deux feuillets qui contiennent l'avis au lecteur, O un quatrième, dont le recto contient seulement : « Adieu, lecteur, ly O juge », De le verso est blanc. »

### LE DISCIPLE DE PANTAGRUEL

Le petit livret dont nous allons énumérer les éditions à nous connues, & qui a paru sous divers titres, a été attribué à Rabelais. Il nous est impossible de reconnaître son style dans cette facétie médiocre, que nous n'étudions ici, plutôt qu'à l'Appendice, que parce qu'elle a figuré, du vivant même de maître François, à la suite d'éditions collectives des deux premiers livres.

45. C Panurge disci= | ple de Pentagruel. Auec les prouesses du | merueilleux Bringuenarilles. (c. | [Suit une

## ple de Pentagruel. Auer les prouches du merueilleur geant Bringuenarilles. ac.

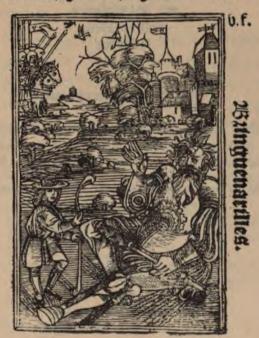

figure sur bois, à côté de laquelle les lettres v. f. (verte folium) &, longitudinalement, le mot Bringuenarilles.] (S. l. n. d.)

Petit in-8°. 40 ff. non chiffr., sign. A ; Eij, caract. goth., 25 lignes à la page.

Au verso:

Le voyage et nauigation que fist Panur= || ge, disciple de Pentagruel, aux Isles incon= || gneues et estranges, de plusieurs choses || merueilleuses \( \pi \) difficilles a croyre, quil || dict
auoir veues: dont il faict nar= || ration en ce present volu= ||
me. Et plusieurs || aultres ioyeu= || setez pour || inciter || les ||
lecteurs et auditeurs a rire.

The Bopage et nauigation que fift Panurs
ge/disple de Pentagrues/ aup Islee incons
gneues et estranges / de plusieurs choses
merueisleuses à difficisses a cropze/quis
dict auoir Beues:dont is faict nars
ration en ce present Bosus
me . Et plusieurs
austres iopeus
setespour
inciter
les
lecteurs et auditeurs a rire.

C'est la même typographie, le même papier, la même justification que pour les cronicques (voir n° 5), édition gothique in-8° en 24 feuillets de la Bibliothèque de Besançon. (Peut-être Paris, Jean Bonfons.)

Le verso du 39° feuillet se termine par ce titre de chapitre :

Comment apres que Panurge eust acomply & fine ses voyages, & fut de repos en sa maison: Il inflitua telle manie=
re de vivre pour toute la sepmaine a ses gens: & selon la viande le jour.



Le chapitre précédent, chiffré 31, est intitulé :

■ Panurge apres quil eut longuement voyage: il faict icy vne declaration de la source des ventz: comment ilz sont enfermez aucunes fois es cauernes: & les noms diceulx. Chapitre xxxi.

Aucun bibliographe n'a signalé cette édition, qui a peut-être paru antérieurement à 1538, date de celle qui passe généralement pour la plus ancienne.

L'exemplaire que nous décrivons, & que nous croyons unique, est incomplet du dernier feuillet. Il est joint à celui des cronieques mentionné ci-dessus, également seul connu.

[Bibl. de la ville de Besançon, nº 268.744.]

46. Le disciple de | PANTAGRVEL | [Suit une vignette.]
M.D.XXXVIII (1538).

In-16, 48 ff. chiffr., fig. sur bois, caract. ronds; 31 chapitres.

Au verso du titre :

Le voyage et | NAVIGATION QUE FIST | PANURGE, DISCIPLE DE PANTA | gruel, | aux isles incongneues et estranges, | de plusieurs choses merueilleuses & diffi= | ciles à croyre qu'il dict avoir veues, dont | il faict narration en ce present volume | et plusieurs aultres joyeusetez, pour in | citer les lecteurs et auditeurs a rire.

Édition imprimée avec les mêmes caractères ronds que les deux premiers livres de 1537 & 1538, attribués à Denis Janot (voir n° 35 & 36). La vignette du titre est la même que celle du *Pantagruel* de cette date.

Les deux seuls exemplaires cités sont : celui de la Bibliothèque royale de Munich, & celui qui figure au Catalogue Brunet sous le numéro 423. Nous n'avons vu ni l'un ni l'autre.

C'est la plus ancienne édition connue avec date certaine. M. Paul Lacroix l'a réimprimée en 1875 (petit in-8° de XIX & 85 pages) dans la collection du Cabinet du Bibliophile.

[Cat. J.-Ch. Brunet, 423.]

47. Ledisciple de | PANTAGRUEL. [Suit une vignette.] (S. d.)

## Ledisciple de



In-16 carré de 48 ff. non chiffr., fig. sur bois, 27 lignes à la page.

Au verso:

Le Voyage & | NAVIGATION QUE FIST | PANURGE DISCIPLE DE PANTA | gruel, aux isles incongneues & estranges | de plusieurs choses merueilleuses & diffi | ciles a croire, qu'il dict auoir veues, dont | il faict narration en ce present volume, | & plusieurs aultres ioyeusetez, pour in- | citer les lecteurs & auditeurs a rire.

A la fin, au recto du dernier feuillet, dont le verso est blanc :

Se Fin des nauigations || de Panurge. || Se Imprimé a Paris par Denys Ianot libraire || & Imprimeur, demourant en la rue neufue || nostre dame, a l'enseigne Sainet Iehan Bapti- || ste contre sainet Geneuiesue des Ardens.

C'est peut-être une contrefaçon de l'édition précédente, à moins que ce n'en soit une réimpression populaire, beaucoup moins belle que ne doit être celle-ci, à en juger par la typographie de l'édition des deux premiers livres de 1537 & 1538 à laquelle elle est jointe.

Les lettres ornées paraissent bien être celles de Denis Janot, mais les vignettes,

assez grossières, semblent refaites, & le papier est très médiocre.

De Panurge.

Se Comment apres que Panurge eu R
finéces voyayges, & fut derepos
en fa maifon, il inflituateile
maniere de viure pour
toutela fepmaine
a fes gens, &
felon la
viande le jour.

Au mardy canes & canarty,
Au mardy canes & canarty,
Au mecredy pastez de loches,
Au leudy chappons en broches,
Au vendredy posssons de mer,
Au samedy tart a disner,
Et au dimenche boirons tous ensemble.

Se Et feist ce compaignon d'icy derriere Maistre d'ostel de sa cuy sine.

> Me Fin des nauigations de Panurge.

Mimprime a Paris par Penys Ianot libraire & Imprimeur, demourant en la rue neufue nostre dame, a l'enseigne Sain & Ichan Baptiste contre sain de Geneuiciue des Ardens.

Un exemplaire de cette édition est joint aux deux premiers livres de Juste 1542 de la Bibliothèque Nationale, Rés. Y<sup>2</sup>. 3134-3136.

48. Merueilleuses nauigations du disciple de Pantagruel, dict Panurge.

A la suite du Pantagruel de Dolet (voir nº 41).

49. Les nauiga- | Tions de Pa= | nurge, disciple de Pan= | tagruel, es isles inco | gneues, & e= | stranges. | Reueu de nouueau oultre | les aultres impres | sions. | 1543. | On les vend a Lyon en rue mer= | ciere par Pierre de Tours

51. Bringuenaril- | LES COVSIN GERMAIN | de Fessepinte. | 52 On les vend à Rouen au portail des | Libraires, aux boutieques de Robert & Iehan Dugort freres. | 1545.

### Bringuenaril-LES COVSIN GERMAIN de Fessepinte.



Libraires, aux bouticques de Robert & Iehan Dugort fretes.

1 5 4 5.

In-16 de 48 ff. non chiffr., grav. sur bois.

Édition identique à la précédente, à la date près. On y trouve les mêmes gravures sur bois. À la fin :

Cy fine le Liure des nauigations || de Bringuenarilles, nouuel || lement imprimé à || Rouen par || Iean le || prest.

52. Lanauigation | DV COMPAIGNON | â la Bouteille. | [Vignette.] S On les vend â Rouen au portail des | Libraires, aux bouticques de Robert & Iehan | Dugort freres. | 1545.

## Lanauigation

DV COMPAIGNON gla Bouteille.



Onles vend à Rouen au portail des Libraires, aux boutieques de Robert & Ichan Dugort freres.

In-16 de 48 ff. non chiffr., fig. sur bois.

On trouve ici les mêmes gravures sur bois que dans les deux éditions précédentes.

Le livret n'est pas signé par l'imprimeur Jean Leprest.

[Bibl. du Musée Condé, 1649. — Mazarine, 22366. — Bulletin Techener, 2° série, n° 1523. — Tripier, 556. — Solar, 2128.]

53. Navigations de Panurge, Paris, V. Denys Janot, 1545.

Pet. in-16, fig. sur bois. Le titre courant porte : Les Nauigations de Panurge; il n'y a aucune foliotation.

Nous avons eu sous les yeux, chez M. Symes, libraire à Paris, un exemplaire incomplet de cette édition non citée. Le titre manquait, ainsi que plusieurs feuillets à l'intérieur du volume.

Le dernier porte l'indication suivante :

À PARIS.

1545

de l'imprimerie de Marnef vefue II de feu Denys Janot demeurant II en la rue neufue Nostre Dame II à l'enseigne S. Jean Baptiste, II contre Geneuiesue des Ardents.

54. Les faictz merueilleux du disciple de Pantagruel. (Paris, 1546.)

Nous avons mentionné (voir n° 8), d'après Regis & Gustave Brunet, une édition des Chroniques de Gargantua imprimée par Jean Bonfons en 1546 sous le titre: La Vie admirable du puissant Gargantua..., petit in-8° de 75, plus 49 feuillets. Ces 49 derniers feuillets, signés Kiv-Qij, donnent les faitly merueilleux du disciple de Pantagruel. Ensemble une lettre patente de nouveau adioustée. Le titre de cette nouvelle version (75° feuillet verso) est le même que celui que nous donnons page 109: Le voyage De navigation que sist Panurge, etc.

A la fin du texte, à peu près conforme à celui de Denis Janot, les mots : fin

des nauigations de Panurge. Puis :

Cy apres ensuit une lettres patentes, faisant mention de plusieurs sortes de poissons de la mer O de plusieurs sortes d'herbes d'Espiceries : donnée à La Rochelle le premier iour

de Mars, Mil cinq cens quarante cinq, etc.

Suit une énumération bizarre, que G. Brunet a relevée dans ses Esais d'études bibliographiques, pages 28 à 31. Nous y renvoyons le lecteur. Cette pièce se termine par les vers suivants, qui rappellent une facétie du Recueil de tout Soulas & Plaisir, dont une édition a paru chez Jean Bonfons:

Imprimé ioyeusement assis
En l'an mil cinq cents quarante six
Te, pour, nir ioyeuseté,
Autant en Yuer : comme en Esté;
Pour resjouyr tous bons compaignons,
Tant gorriers soient ioyeux ou mignons.

FIN.

55. Merueilleuses nauigations de Panurge.

Dans l'édition de Valence, Claude La Ville, 1547, à la suite du 2º livre. (Voir nº 84.)

56. Les mêmes.

Dans l'imitation de l'édition de Valence, 1547. (Voir nº 85.)

57. Voyage du compagnon à la Bouteille, à Lyon, chez Olivier Arnoullet.

Cité par du Verdier dans sa Bibliothèque française. On n'en connaît pas d'exemplaire.

58. S LA NAVIGATION || DV COMPAIGNON || a la Bouteille. || [Vignette.] S On les vend à Rouen, au portail des Li- || braires, aux boutieques de Robert & Iehan || Dugort freres. || 1547.

In-16, 48 ff. non chiffr., sans signature. 27 lignes à la page. Vignettes sur bois. Car. ronds.

### DV COMPAIGNON ala Bouteille.



on les vend à Rouen, au portail des Libraires, aux bourieques de Robert & Ielian Dugott freres.

1547

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2150. — Behague, nº 987.]

59. LE || VOYAGE ET || NAVIGATION || DES ISLES INCO- || GNEVES, || Contenant choses merueilleuses, & || fort difficilles à croire, toutes- || fois ioyeuses & recreatiues. || A LYON, || Par Benoist Rigand, & Ian Saugrain. || M. D. LVI. (1556).

## VOYAGE ET

DES ISLES INCO-

Contenant choses merueilleuses,& fort difficilles à croire, toutesfois ioyeuses & recreatiues.



Par Benoist Rigand, & Ian Saugrain.
M. D. LVI.

In-16, 127 pages chiffr. Car. ronds, 31 chapitres.

A la fin :

FIN.

Imprimé à Lyon par Jacques Faure.

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2152.]

60. Le Voyage et Navigation que fit Panurge, disciple de Pantagruel aux isles incongneues et estranges : et de plusieurs choses merueilleuses difficiles à croire, qu'il dict auoir

ueuës : dont il faict Narration en ce présent volume : et plusieurs autres ioyeusetez pour inciter les lecteurs et auditeurs à rire.

(A la fin): A Orléans, par Eloy Gibier, libraire et imprimeur, 1571.

In-16 de 92 pp., la dernière non chiffrée.

[H. B. (1902), nº 138. — Cat. Brunet, nº 464.]

61. Le || Voyage || et Naviga- || tion des is- || les incogneuës. || Par Bringuenarille Cou- || fin germain de fesse pin- || te contenant choses mer- || ueilleuses et difficiles. || A Paris, || Par Nicolas Bonfons, || rue neuve Nostre Da- || me, a l'enseigne Sain& Nicolas, 1574.

In-16 de 63 ff. & I blanc.

Le titre est dans un encadrement gravé sur bois. Le Prologue occupe le 2° feuillet & le recto du 3°. Au verso du dernier feuillet, un huitain Au letteur.

[Vente H. B. (1897), nº 71. — Baluz, nº 10500.]

62. LA NAVIGATION || Du Compaignon à la || Bouteille. || Auec le Discours des ars & Scien- || ces de Maistre Hamberlin || A PARIS || Pour Claude Micard, au clos || Bruneau à la Chaire. || 1576.

In-16 de 48 ff. non chiffr., fig. sur bois, titre encadré.

Au verso du titre, une tête gravée dans un médaillon, avec ces mots: Le Compagnon | A la Bouteille. Le recto du feuillet suivant est occupé par la figure de la Bouteille, avec les vers: O Bouteille, pleine toute, etc., vignette semblable à celle des Œuvres de Rabelais de 1569. Le prologue commence au verso, & le texte du livret se termine au recto du feuillet F.

Le discours d'Hamberlin (en vers), qui occupe les sept derniers feuillets, & commence au feuillet Fi par un titre: «M. Hamberlin, ferviteur de maistre Aliborum, cousin germain de Pacolet», n'est pas dans

les éditions précédentes. Celle-ci a été réimprimée en 1867, in-12, dans la collection J. Gay, à cent exemplaires numérotés.

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2171.]

63. LE VOYAGE ET | NAVIGATION DES | ISLES ET TERRES HEV | reuses, fortunees, & in- || cogneuës. || Par Bringuenarille Cousin germain de || fesse Pinte: contenant choses mer- || ueilleuses & difficiles. || De nouueau reueu, corrigé & augmen- || té. Par H. D. C. || A ROUEN, || Chez Nicolas Lescuyer, ruë aux || Iuifs, à la Prudence. || 1578.

## VOYAGE ET

NAVIGATION DES

reuses, fortunees, & m-

Cogneties.

Par Bringuenarille Cousin germain de fesse Pinte: contenant choses merueilleuses & difficiles.

De nonneau reneu, corrigé & augmenté. Par H. D. C.



Chez Nicolas Lescuyer, rue aux Inifs, à la Prudence.

In-16 de 88 pages, plus une page non chiffr. & 7 pp. blanches.

Le Prologue commence page 3. Le texte est divisé en 33 chapitres,

soit deux de plus que dans les éditions précédentes. La page non chiffrée qui suit 88, contient :

#### AV LECTEVR :

Je ne suis point si lourd
Et plus ne suis si sourd
Que je n'entende bien
Que direz que mentz bien
Mais je repons aux diets
Que tous ces beaux esprits
Ne sont mots d'Evangille
Si bien fort n'en riez vous ne serez habiles.

Le verso est blanc. Suivent 3 feuillets blancs. Ces vers ne sont pas imprimés avec les mêmes caractères que le reste du volume, & le petit cahier de quatre feuillets, dont trois sont inutilisés, semble avoir été ajouté après coup.

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2153.]

64. La nauigation du compagnon à la Bouteille, Lyon, par Jean Josseran, 1595.

In-16, fig. sur bois (48 ff.), sig. A. Fv. (Cité par le Manuel.)

65. La Navigation du Compagnon à la Bouteille, avec les Prouesses du merueilleux Geant Bringuenarille. A Troyes, chez la vefue Nicolas Oudot, en la rue Nostre Dame. (S. d.) In-16.

[L'exemplaire de La Vallière (3872), en veau fauve, avait été vendu 4 l. 1 sol en 1783. Il a passé chez Nodier (870).]

66. LA || NAVIGATION || DV COMPAGNON || A LA BOVTEILLE. || AVEC LES PROVESSES DV || merueilleux: Geant Brin- || gnenarille. || à Troyes & se vend, || A PARIS || Chez ANTOINE DE RAFFLÉ, Imprimeur || & Marchand Libraire, Ruë du petit Pont, || à l'Image Sainct Antoine. (S. d.)

In-8°. 40 ff. non chiffr., sign. Aii Eii. Le dernier est blanc au verso.

# NAVIGATION DV COMPAGNON ALA BOVTEILLE

AVEC L'ESPROVESSES DV merneilleux Geant Brmgmnarille.



A PARIS,
Chez Anto in a de Rafflu', Imprimeur
& Marchand Libraire, Ruede petit Pont,
à l'Image Sainet Antoine,

Le verso du titre est blanc. Le recto suivant contient :

LE COMPAGNON A LA BOUTEILLE O Bouteille Pleine toute, etc.

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2151.]

#### LE TIERS LIVRE

67. Tiers liure des || FAICTZ ET DICTZ || Heroiques du noble Pantagruel : coposez || par M. Franç. Rabelais docteur en || Medicine, & Calloier des || Isles Hieres. || L'auteur sussition supplie

### Tiers liure des

FAICTZ ET DICTZ

Heroiques du noble Pantagruel:coposez par M. Franç. Rabelais docteur en Medicine, & Calloier des Isles Hieres.

L'auteur susdict supplie les Letteurs beneuoles, soy reserver à tire au soixante et dixbuytiesme luve

### APARIS,

Par Chrestien wechel, en la rue sain Et lacques a l'escu de Baste: et en la rue saïct leban de Beauuoys au Cheual volant. M. D. XLVI.

### Roy, pour six ans.

les Lecteurs || beneuoles, soy reserver à rire au soi- || xante & dixhuytiesme liure. || A PARIS, || Par Chrestien wechel, en la rue sainct || Iacques a l'escu de Basse : et en la rue saict | Iehan de Beauuoys au Cheual volant. | M.D. XLVI. (1546) | AVEC PRIVILEGE DV | Roy, pour six ans.

In-8°, caract. italiques de 4 ff. préliminaires (y compris le titre), 355 pages chiffr. & 5 pp. non chiffr., 22 lignes à la page

Le verso du titre est blanc. Le feuillet suivant & le recto du troisième, jusqu'au milieu de la page, sont occupés par le texte du privilège accordé pour six ans à « maistre François Rabelais, docteur en medicine », & daté du 19 septembre 1545. Le verso est blanc ainsi que le recto du feuillet suivant, qui porte, au verso, un dizain de « FRANÇ. RABELAIS à l'esprit de la Royne de Navarre », dizain que M. Abel Lefranc a pris pour un sonnet.

Le Prologue commence page 1, par le mot Beuneurs.

Le texte est divisé en 47 chapitres (exactement 46, par suite de l'omis-

sion du chiffre 27).

La table, qui commence au verso non chiffré de la page 355, occupe en outre un feuillet & les huit premières lignes de la page suivante. Elle est imprimée sur deux colonnes, & est suivie de ces lignes:

Imprimé a Paris par Chrestien Wechel Libraire iuré demourant en la rue sainct lacques a l'escu de Basse. Pour & au nom de M. Franc. Rabelais, docteur en Mecine.

Le verso porte la marque de Chrestien Wechel (Silvestre, nº 131).



C'est ici l'édition princeps du Tiers Livre, & c'est la première fois que l'on voit le nom de Rabelais figurer sur le titre de son roman. La typographie, en

lettres italiques, est fort élégante.

La Bibliothèque Nationale possède l'exemplaire de Huet qui contient, sur les feuilles de garde, quelques notes manuscrites de ce savant. Le dernier feuillet manque, & Huet a rétabli à la main, sur une page ajoutée, les dernières lignes de la table. Nous relevons, parmi les notes manuscrites de l'évêque d'Avranches, cette médiocre traduction française du distique de Bèze, *Qui sie mugatur*, etc., que M. Baudement n'a pas citée dans Les Rabelais de Huet, & que nous croyons inédite:

Si ce fou par ses rares veilles Surmonte ceux qui font le mieux Lorsqu'il fera le sérieux, Combien fera-t-il de merveilles?

Notre description est faite sur le bel exemplaire de la bibliothèque J. de Rothschild, qui a appartenu successivement à Walckenaer (n° 1893), à A. Bertin (n° 2111) & à Montesson, & a été acquis en 1870 à la vente Potier (n° 1383). On n'en connaît pas d'autre, croyons-nous.

M. Abel Lefranc, dans une étude sur Marguerite de Navarre & le Platonisme de la Renaissance, parlant du dizain qui est placé en tête du Tiers livre & qu'il

nomme un sonnet, s'exprime ainsi :

« Le célèbre sonnet qui ouvre le troisième livre de Rabelais, & qui, adressé à l'esprit de la Royne de Navarre, a eu le privilège d'intriguer plus d'un commentateur...» (Bibl. de l'École des Chartes, tome LIX, Paris 1898, pages 714 & 715.)

Le dizain a, en effet, suscité des doutes sur l'authenticité de la date de cette édition, Marguerite de Navarre étant morte à la fin de 1549 (voir G. PARADIN, Histoire de nostre tems, Lyon, 1554, in-16, page 749). Mais, depuis longtemps, les commentateurs se sont mis d'accord sur le sens des vers adressés par Rabelais, non aux mânes de la reine de Navarre, mais à son esprit mondain, à une époque où elle s'était retirée dans la méditation. Ménage (voir Menagiana, édition de 1715, tome III, p. 113) en parle en ces termes :

« Les dernières années de sa vie, elle devint fort sérieuse, méditant beaucoup & s'occupant des choses du ciel. C'est ce qui donna lieu à Rabelais, lorsqu'en 1546 il fit pour la première fois imprimer in-16 à Paris son troisième livre, de mettre à la tête ce dizain adreßé à l'esprit de cette Reine... Ces édits de l'esprit sur le corps, cette apathie, cette vie petegrine, tout cela signifie poétiquement que cette Princeße détachée entièrement de ses sens, avoit rendu son esprit maître de son corps, en sorte que, tandis que celui-ci demeuroit sur la terre, l'autre s'élevoit au Ciel. Cet esprit donc est invité à vouloir bien pendant quelques momens descendre de cette baute région pour voir en cette baße & terrestre la troisième partie dont il avoit autrefois vu favorablement les deux premières...»

Ménage ne connaissait probablement pas l'édition in-8° de Wechel, mais bien celle que nous allons décrire, qui en est une copie imprimée également à Paris,

la même année, dans le format in-16. Le même auteur (Menagiana, tome I, p. 82) ne cite que deux éditions du Tiers livre imprimées en 1546, toutes deux in-16, l'une de Paris, l'autre de Toulouse.

[Bibl. Nat., Rés .Y2. 2159. — J. de Rothschild, 1511.]

68. TIERS || LIVRE DES || FAICTZ ET DICTZ || Heroiques du noble Pantagruel, || composez par M. Franç. Ra- || belais, Docteur en Mede- || cine, & Calloier des || Isles Hieres. || "L'autheur susseille supplie les Lecteurs || beneuoles, soy reserver à rire, au || soixante & dixhuictiesme liure. || Nou-uellement Imprimé à Paris. || Auec prinileige du Roy, || pour six ans. || 1546.

### TIERS

### LIVRE DES

FAICTZ ET DICTZ
Heroiques du noble Pantagruel,
composez par M.Franç. Rabelais, Docteur en Medecine, & Calloier des
Isles Hieres.

3

L'autheur susdict supplie les Lecteurs beneuoles, soy reserver à rire, au soixante & dixhuictiesme liure.

Nouuellement Imprimé à Paris. Aucc privileige du Roy, pour six ans.

In-16 de 304 pages chiffr., & 2 ff. non chiffr. pour la Table. Car. ronds.

Le verso du titre est occupé par le dizain « à l'esprit de la Royne de Navarre ». Les pages 3 & 4 contiennent le privilège du 19 septembre 1545. Le Prologue commence page 5, par le mot Beuneurs. Comme dans l'édition précédente, dont celle-ci est une copie, le texte est divisé en 47 chapitres (exactement 46, à cause de l'omission du chiffre 27).

Cette édition, que nous croyons être celle dont parle Ménage (voir l'article précédent), a été décrite pour la première fois dans le catalogue J. de Rothschild n° 1512). M. Émile Picot a bien voulu nous permettre de consulter cet exemplaire — le seul aujourd'hui connu — qui est conservé, avec le *Quart livre* de 1548, dans une élégante reliure italienne du XVI° siècle, en maroquin rouge à compartiments, tranches dorées & ciselées.

Typographiquement, elle est de tous points semblable, à la variante près des quatre dernières lignes du titre, à l'édition in-16 de Toulouse que nous allons

décrire.

69. TIERS || LIVRE DES || FAICTZ ET DICTZ || Heroiques du noble Pantagruel, || composez par M. Franç. Ra- || belais, Docteur en Mede- || cine, & Calloier des Isles Hieres. || 💝 || L'autheur sussition fupplie les Lecteurs || beneuoles, soy referuer à rire, au || soixante & dixhuictiesme liure. || On les vend à Tholose, par Iacques || Fournier, deuant le collège de Foix. || Auec privileige du Roy, pour || six ans. 1546.

## LIVRE DES

F AM CTZ ET DICTZ
Heroiques du noble Pantagruel,
composez par M.Franç. Rabelais, Dosteur en Medecine, & Calloier des
Isles Hieres.

.

L'autheur suscities sur le les Lecteurs beneuoles, soy reseruer à rire, au soixante & dixhuictiesme liure.

On les vend à Tholose, par lacques Fournier, deuant le college de Foix, Ausc privileige du Roy, pour six ans. 2546.

In-16 de 304 pp., plus 2 ff. non chiffr. pour la Table. Car. ronds.

Le verso du titre est occupé par le dizain «à l'esprit de la Royne de Navarre». Le texte du privilège du 19 septembre 1545 occupe les pages 3 & 4, & le Prologue commence page 5, par le mot Beuueurs. Les chapitres sont au nombre de 47 (exactement 46, à cause de l'omission du chiffre 27).

Édition identique à la précédente, saut pour les quatre dernières lignes du titre.

Une note manuscrite, de Jamet le jeune, dans l'exemplaire des Œuvres, François Nierg 1579 (voir n° 107) que conserve la Bibliothèque Nationale, annonce par erreur que « l'édition de Fournier, Tholose 1546 » contient le dizain de « Jean Faure aux lecteurs ». Ce dizain se trouve, pour la première fois, à notre connaissance, dans l'édition de Claude La Ville 1547. (Voir n° 84.)

[Vente H. B. (Porquet 1897), nº 61.]

70. TIERS LIVRE (date incertaine, en 48 chapitres).

Nous mentionnons ici, sans pouvoir donner plus de détails, une édition que J.-Ch. Brunet cite en ces termes, dans le Manuel, & dans ses Recherches (p. 97):

« Une édition originale du Tiers livre, dont nous ne saurions fixer bien exactement la date, a paru avant 1552. Elle contient quelques augmentations &, comme les chapitres XL & XLV y sont coupés en deux, elle a 48 chapitres, dont le dernier est coté XLIX, à cause de la lacune du chiffre XXVII. »

Brunet ajoute que c'est ce texte qui a été suivi dans l'édition des Œuvres s. l. de 1556, &, par suite, dans les éditions de Hollande du XVII<sup>e</sup> siècle.

71. TIERS LIVRE || DES FAICTZ ET DICTZ || Heroiques du noble Pantagruel, com || posez par M. Franç. Rabelais do= || cteur en Medicine, & Calloier || des Isles Hieres. || L'auteur suscité supplie les Lecteurs || beneuoles, soy reserver a rire au soixate || & dixhuictiesme liure. || Nouuellement Imprimé à Lyon, || Auec Priuilege du Roy, pour six ans. || M.D.XLVI. (1546).

Pet. in-8° allongé de 4 ff. prélim. non chiffr., y compris le titre, 237 pages chiffr. & 3 pages non chiffr., pour la fin de la Table, qui commence au verso de la page 237. Car. ronds.

### TIERS LIVRE

DES FAICTZ ET DICTZ

Heroiques du noble Pantagruel, com

posez par M. Franç. Rabelais dos

· Cleur en Medicine, & Calloiet

des Istes Hieres,

L'auteur fosdie supplie les Lecteurs beneuoles soy reserver a rire au sois âte & dishuichielme liure.

Nouvellement Imprime à Lyon; Auce Prantege du Roy, pour fix Ane.

#### M. D. XLVL

Le privilège, du 19 septembre 1545, est en caractères gothiques. Comme dans les éditions précédentes, le texte compte 47 chapitres (en réalité 46, par suite de l'omission du chiffre 27).

Cette édition a été vraisemblablement imprimée par Pierre de Tours.

[2° vente Pichon, n° 979; l'exemplaire avait appartenu à J.-A. de Thou. — H. B. (Porquet 1897), n° 60.]

72. LE TIERS || LIVRE DES FAICTZ || et dictz Heroiques du no- || ble Pantagruel, coposez || par M. Franç. Ra- || belais, Docteur en || Medicine, et Cal || loier des Isles || Hieres. || \*\*\* \*\*\* || Reueu & corrigé diligemment || depuis les autres impressions. || Auec priuileige du Roy || pour six ans. || A Lyon, Lan || M.D. XLVII. (1547).

BIBL. RABEL.

LE TIERS
LIVRE DES FAICTZ
et dictz Heroiques du noble Pantagruel, copolez
par M. Franç. Rabelais, Docteur en
Medicine, et Cal
loier des Isles
Hieres.

A. 🐉

Reueu & corrigé diligemment depuis les autres impressions.

Auec privileige du Roy pour six ans.

A Lyon, Lan M. D. X L V I I.

In-16 carré de 297 pages chiffr., plus 6 pages non chiffr., pour la Table & l'extrait du privilège, & un f. blanc. Car. ronds.

Au verso du titre, le dizain « à l'Esprit de la Royne de Navarre ». La dernière page contient l'extrait suivant du privilège:

#### Privilege du Roy.

L ha pleu au Roy nostre Syre, de donner Priuilege, & permission à M. Franc. Rabelais, docteur en medicine, de faire imprimer le tiers liure des faistz, & distz heroiques du noble Pantagruel, pour le terme de six ans cosecutifz, Et desense à tous Libraires, & Imprimeurs (sinon ceulx qui par luy seront commis de non en imprimer, ne mettre en vente, sur les peines contenues plus amplement es letres Royaulx dudist priuilege. Données à Paris le xix.iour de Septemb. M.D.XLV. De Launay.

Cette édition, qui est vraisemblablement sortie des presses de Pierre de Tours (le signe du titre reparaît sur les deux tirages du *Quart livre* de 1548, voir n° 76 & 77), suit le texte des précédentes; 47 chapitres (en réalité 46, par suite de l'omission du chiffre 27). Les passages grecs sont imprimés en caractères romains.

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2161. — Arsenal, B.-L., 14777. — Musée Condé, 1641. — Lignerolles, 1782. — Taschereau, 1649. — De Ruble, 433. — La Roche Lacarelle (2° vente), 344. — H. B. (Porquet 1897), n° 62.]

73. TIERS LIVRE DES | FAICTZ et dictz | heroiques du noble Patagruel, composez par M. Franç. Ra | belais, docteur en mede | cine et Calloier des | Isles Hieres. Nouvellement imprime à Paris, 1547.

In-16 de 293 pages.

Édition que nous ne trouvons citée que dans le Catalogue de la bibliothèque du

comte de Mosbourg (Porquet 1893).

L'exemplaire, que nous n'avons pas vu, provenait de Techener (vente du 13 mai 1887, n° 500). Il est inscrit au catalogue Mosbourg sous le n° 187, & indiqué comme relié avec les deux premiers livres de l'édition de Dolet 1542. (Hauteur, 122 millimètres.)

Tiers livre, Valence, Claude La Ville, 1547. (Voir nºs 84 & 85.)

Tiers livre, Lyon, Pierre de Tours, s. d. (Voir nº 86.)

74. LE || TIERS LIVRE || DES FAICTZ ET DICTS || Heroïques du bon Pantagruel : || Composé par M. Fran. || Rabelais docteur || en Medi- || cine. || Reueu, & corrigé par l'Autheur, sus || la censure antique. || L'AVTHEVR SVSDICT || supplie les Lecteurs beneuoles, soy || reserver a rire au soixante || & dixhuytiesme || Liure. || A PARIS, || De l'imprimerie de Michel Fezandat, au mont || S. Hilaire, a l'hostel d'Albret. || 1552. || Auec privilege du Roy.

In-8° de 160 ff. inexactement chiffrés, le dernier coté 170, 3 ff. de table & 1 f. blanc. Caract. ronds. Belles lettres ornées en tête de chaque chapitre. 27 lignes à la page.

# TIERS LIVRE DES FAICTS ET DICTS

Heroiques du bon Pantagruel : Composé par M. Fran. Rabelais docteur en Medi-

cme.

Reueu, & corrigé par l'Autheur, sus la censure antique,

L'AVTHEVR SVSDICT

supplie les Lecteurs beneuoles, soy

reseruer a rire au soixante

Odixhuytiesme

Liure.

#### A PARIS,

De l'imprimerie de Michel Fezandat, au mont S. Hilaire, a l'hostel d'Albret

1 5 4 2.

Auec priuilege du Roy.

Au verso du titre, le dizain « à l'Esprit de la royne de Navarre ». Les feuillets 2 & 3 contiennent le privilège donné par Henri II pour six ans, & daté du 6 août 1550.

Le Prologue, qui débute par Bonnes gens, commence au recto du feuillet 4. Il va jusqu'au verso du feuillet 11, ligne 4, où commence le texte du premier chapitre.

L'erreur de foliotation provient de ce que les chiffres 89-100 ont été

Le texte est en 52 chapitres (les chap. xxvi, xxxiii, xxxvi & xlvii de la

première version ayant été coupés en deux) & contient de nombreuses additions, particulièrement aux chapitres x, xv & xxv. Il a, d'ailleurs, été entièrement revu, & modifié en plus d'un passage. Les variantes sont signalées dans toutes les éditions de la fin du xixº siècle.

Sur le recto du feuillet coté 170 (le 160°, en réalité), le texte occupe

seize lignes, suivies des quatre suivantes :

FIN DV TROISIESME Liure des faicts & dicts Heroiques du bon Pantagruel.

Le verso de ce feuillet est blanc. Suivent trois feuillets de table & un feuillet blanc.

Cette édition donne la version définitivement adoptée par Rabelais; Le Duchat ne l'a pas connue, &, bien qu'il ait remarqué, dans l'édition des Œuvres de 1626 (qui pour le Tiers livre reproduit ce texte), les augmentations des chapitres 10, 15 & 25, il les a rejetées comme apocryphes.

Cependant, il s'est glissé, au cours de l'impression, un certain nombre de co-quilles, &, comme nous l'avons fait pour l'édition des deux premiers livres de Juste 1542, comme nous le ferons plus loin pour le Quart livre de Fezandat 1552, éditions adoptées, sur les conseils de Brunet, comme donnant la dernière pensée de l'auteur, nous relèverons ici, en les collationnant avec les textes antérieurs, les plus évidentes de ces coquilles, qui n'ont pas toutes été signalées par les éditeurs modernes.

PARIS, FEZANDAT 1552.

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES.

PROLOGUE.

... vitolety

L'édition de 1547, Lyon : viroletz

...affin que ne me dictez ainsi viure sans exemple des biens louez

Lyon 1547 : bien

CHAP. II.

... dilapida le reuenu certain incertain

Lyon 1547 : certain & incertain

CHAP. III.

... entre les humains l'vn ne salüera l'autre

Lyon 1547 : sauluera

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES.

CHAP. IV.

...la langue fait l'aßay eßa ...lequel par ees mouuemens diastolicques ses

& systolicques

... ce faict le tout par prestz & debtes de l'vn se faict

CHAP. VI.

... leur fortes fiebures quartaines

leurs

CHAP. VII.

...mais ce n'est la guise des amoureux, ainsi auoir bragues malades, & laißé prendre sa chemise sur les genoilx

... seulement me desplaist la nouueaulté & mespris du commun visaige

laißer

vsaige

CHAP. VIII.

...Il fault dire, saulue Tenot le pot au laict, ce sont les couilles, departez tous les diables d'enfer!

de par tous les diables d'enfer.

CHAP. X.

... Les vnes destruißent les aultres

destruisent

CHAP. XIII.

...vray est qu'elle ne les raporte en telle syncerité, comme les auoit veues, obstant l'imperfection & fragilité de sens corporelz

des sens

CHAP. XIV.

...non des dieux amis provenent, mais des diables ennemis, iouxte le mot vulgaire. Comme si

Après iouxte le mot vulgaire, l'imprimeur a omis la citation : Expan aswez suez, qui est dans les éditions précédentes.

CHAP. XVI.

...Se presenta vn homme de Sidoine, marchant petit & de bon sens

perit (peritus)

#### ÉDITIONS PRÉCÉDENTES.

CHAP. XX.

... scelon la doctrine de Tersion

Terpsion

CHAP. XXII.

...toutes importunes, tyrannicques, & molestes, non es malades seulement, mains aussi à gens sains & vigoureux

mais

CHAP. XXIII.

...je guage que par mesmes doubte a son entretenement n'assistera Jacobin, Cordelier, Carme, Capussin, Theatin, ne Minime

enterrement

... Aeneas porta son pere Anchises bort la conflagration de Troie

bors

...conseil de la Sibylle Cunnane

Cumane escoupettes

...du tonnoire des escourpettes & canons

CHAP. XXIV.

...Pourtant ay ie faict veu à Sainct François la jeune

le

CHAP. XXV.

...Par Stichomancie Sibylline. Par Onotommantie

Onomatomancie

...diable emgiponné

engiponné

CHAP. XXVI.

...je te prie, diz moy ton avis. Me doibs marier ou nom?

on

CHAP. XXVII.

...Aussi par mon vsaige sont perduz tous non privileges

CHAP. XXXIII.

...Iuppiter se excusoit remontrant, que tous ses ces benefices estoyent distribues

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES.

#### CHAP, XXXV.

... Et doncques me doibz-ie marier ou nom? non.

#### CHAP. XXXVI.

...Le diantre, celluy qui n'a poinct de blanc en l'œil m'emporte doncques : ensemble si je ne boucle faute de ponctuation; lire : m'emporte doncques ensemble, si je ne boucle

#### CHAP. XXXVII.

...qui est vigilant & attentif au gouvernement de sa maison, duquel l'esprit n'est point esguaré, qui ne pert occasion queconques de acquerir & amasser biens & richesses

quelconque

#### CHAP. XLI.

Au haut du feuillet 139, verso, une ligne a sauté dans l'édition de Fezandat 1552; c'est celle qui est formée par les mots soulignés de cette phrase : Il fault (repondit Perrin) faire aultre-ment, Dendin mon fils...

#### CHAP. XLV.

... Depuys ne feut possible tirer de luy mot queconques

quelconque

#### CHAP. XLVII.

. . . & luy donna Pantagruel vne robbe de drap d'ap d'or frizé drop frize

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2162. — Aimé-Martin, 782. — Taschereau, 1650. — J. de Rothschild, 1514.]

L'exemplaire de Taschereau avait appartenu à Guy Patin, Morellet, Charles Nodier & Aimé-Martin. Il est annoté à la main d'une écriture du xvi siècle, que Charles Nodier, induit en erreur par le nom de Guy Patin qu'il portait autrefois sur un feuillet de garde, avait prise pour celle de ce personnage. En le donnant à Aimé-Martin, il y joignit les lettres suivantes, dont nous trouvons la copie dans les papiers inédits de M. Ch. Marty-Laveaux:

« Morellet projetoit une édition de Rabelais pour laquelle il s'étoit associé Auger, qui m'appela à son tour. Le premier mourut à l'œuvre, & nous laissa en forme de legs ses matériaux particuliers. J'y choisis pour ma part le Tiets livre avec annotations de Guy Patin, qui convenoit fort à ma petite bibliothèque; mais Auger, que possédoit la manie des autographes, voulut en soustraire le feuillet de garde où étoit portée la signature de Guy Patin, qui authentiquoit les annotations, à à laquelle je suppléai par la lettre incluse. Voilà l'histoire de ce volume que je cède avec plaisir à mon ami Aimé-Martin, puisqu'il le croit digne de figurer dans sa belle bibliothèque des autographiés.

« Les annotations de Guy Patin sont un excellent travail d'éditeur, sinon de commentateur. Elles consissent surtout en indications des sources, ou en renvois aux passages cités par Rabelais, qui n'étoit pas fort scrupuleux en ce genre, & qui allègue souvent les auteurs au gré de son caprice ou de son étourderie. Une pareille sollicitude seroit fort digne de reconnoissance, si elle s'étendoit au Rabelais tout entier, mais qui nous donnera un bou

commentaire de Rabelais, si ce n'est Aimé-Martin? »

12 février 1842.

Charles NODIER.

19 février 1826

« Je voulois depuis longtemps, mon cher Nodier, vous aller voir & vous remettre moiméme le 9º & dernier volume que je prends enfin le parti de vous envoyer. La mort de ce pauvre Servien, les soins que nous sommes trop heureux de rendre à sa veuve, & mille autres choses encore, sans compter mes travaux d'obligation, m'ont empéché de disposer d'une seule matinée pour faire le voyage de l'Arsenal, & le soir, j'aurois trop craint de ne pas vous trouver chez vous. Je risquerai pourtant la course au premier jour. Mais vous, mon cher Nodier, qui étes plus ambulant, moins paresseux de vous déplacer, souvenez-vous que j'ai à vous un Rabelais cum notis mm. ss. Guidonis Patini, & que je [ne] veux vous le remettre qu'au coin de mon feu. Aurons-nous le plaisir de vous recevoir demain avec Mde & Melle Nodier? On prétend que nous aurons de bonne musique, &, pour sûr, nous danserons après. Mes respects à ces dames.

« Tout à vous à tout jamais.

Ls. AUGER.

L'exemplaire de la Bibliothèque J. de Rothschild avait appartenu au comte d'Hoym (cat. 1738, n° 2571), à Bonnemet (458), à La Vallière (n° 3870), à Mirabeau, à Bonnier, à Leblond, à Duriez, & enfin au marquis de Ganay (n° 169).

75. LE || TIERS LI- || VRE DES FAICTZ ET DICTS || Heroiques du bon Pantagruel : || Composé par M. Fran. || Rabelais docteur. || en Medi- || cine. || Reueu, & corrigé par l'Autheur, sus || la Censure antique. || L'AVTHEVR SYSDICT SVP- || plie les Lecteurs beneuoles, soy re- || seruer a rire au soixante || & dix huytiesme || Liure. || Imprime A Lyon par Maistre Jehan Cha || bin. Sur la Copie Imprimée A Paris. || Avec Priuilege du Roy || 1552.

### TIERS LI-

VRE DES FAICTS ET DICTS
Heroiques du bon Pantagruel:
Compolé par M. Fran.
Rabelais docteur.
en Medicine.

Reueu, & corrigé par l'Autheur, sus la censure antique.

L'AVTHEVR SVSDICT SVPplie les Lecteurs beneuoles, toy referuera rire au foixante & dixhuytiefme Liure.

Imprime A Lyon par Maistre Iehan Cha bin. Sur la Copie Imprimée A Paris.

Auec Privilege du Roy

1 5 5 2.

In-16 carré de 160 ff. chiffrés inexactement 170. Caract. ronds, 25 lignes à la page.

Les erreurs de foliotation sont les mêmes que dans la précédente édition, dont celle-ci suit le texte page à page.

Le verso du titre est occupé par le dizain « à l'esprit de la royne de Navarre »; le verso du feuillet coté 170 (le 160°) est blanc & suivi par 3 feuillets de table & 1 feuillet blanc. Il n'y a pas de lettres ornées.

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2163.]

#### LE QUART LIVRE

Le Duchat rapporte (tome IV, page x, note \*) que Rabelais fit paraître une première édition in-16, gothique, de son quart livre, & s'appuie, pour avancer ce fait sur le témoignage de Ménage, qui au chapitre 38 de ses Aménitez de droit, déclarait posséder un exemplaire de cette édition gothique. Nous croyons que cette édition n'a jamais été vue par personne, depuis Ménage. La première version du quart livre est en 11 chapitres, & nous n'en connaissons que quatre éditions, qui sont en caractères ronds, & dont l'une est une contrefaçon.

76. LE QVART || LIVRE DES FAICTZ || & dictz Heroiques du || noble Panta- || gruel. || || || || Composé par M. François Ra- ||

### LEQVART

LIVRE DES FAICTZ

& dictz Heroiques du noble Pantagruel.

Compost par M. François Rabelais, Docteur en Medicine , & Calloier des Isles Hieres.

A LYON,

Lan mil cinq cens quarante.

belais, Docteur en Medici- | ne, & Calloier des | Isles Hieres. | A LYON, | Lan mil cinq cens quarante | & hui&.

In-16 allongé de 48 ff. non chiffr., le vº du dernier blanc, 24 lignes à la page, car. ronds, gravures sur bois. Signatures : A-F., par huit.

# Prologue du QUART LIVRE





Euueurs tresillustres, &vous goutteurs tres precieux, l'ay veu, receu, ouy, & entendu l'Ambassadeur que la seigneurie de voz sei-

gneuries ha trantims par deuers ma paternité, & m'a femblé bien bon & facond orateur. Le fommaire de sa

A ij propo

Cette première version du Quart livre ne se compose que du Prologue & de 11 chapitres, le dernier se terminant brusquement sur une phrase inachevée, comme on le verra plus loin par le facsimilé des deux dernières pages (p. 142).

Il n'y a pas de table.

L'édition est sans doute sortie des presses de Pierre de Tours, successeur de Françoys Juste. Nous avons déjà eu l'occasion, page 73, d'attirer l'attention sur le petit bois que nous retrouvons ici, en tête du *Prologue*.

Elle est identique, comme texte, mais non comme format, à celle en 54 feuillets que nous décrivons sous le n° 77, & que, suivant l'opinion de M. Émile Picot, nous croyons postérieure. Les lettres ornées & la typographie sont les mêmes dans les deux éditions; mais trois gravures ont été modifiées dans la seconde.

C'est également la même typographie que pour le Tiers livre de 1547

que nous avons décrit sous le nº 72.

Comment Panurge feit noyer en mer les moutons, & le marchant qui les conduisoit. Chapitre.





E debat du tout ap paile, Panurge dist secretement à Pantagruel, & à Frere Iean, Retirez vous icy vn peu à l'escart, & ioyeuse-

ment passez temps à ce que verrez. Il y aura bien beau ieu, si la corde ne rompt. Puis s'adressa au marchant, & de rechef beut à luy plein hanap de

Le Prologue qui ouvre le volume n'a pas été conservé dans l'édition définitive du IV° livre, & Rabelais, en même temps qu'il en écrivait un autre, a modifié sensiblement le texte des 11 chapitres originaux.

Le Duchat n'a connu la rédaction primitive du *Quart livre* que par la copie qui suit la contrefaçon des trois premiers, datés de Valence 1547 (voir n° 85). C'est d'après cette contrefaçon, très fautive, qu'il a donné l'ancien Prologue.

Comment apres la tempeste, Pantagruel descendit en PIS le des Macreons. Chapitre.





Vr l'instant, nous descendismes au port d'une Isle, laquelle on nommoit, Isle des Macreons. Les bonnes gen's du heu

nous receurent honorablement. Vn vicil Macrobe (ainsi nommoient ilz leur maistre Escheuin) vouloit mener Pantagruel en la maison commu
ne de la ville, pour soy raffraischir à
son ayse, & prendre sa resection: mais
il ne vouloit partir du molle, que
toutes ses gens ne sussent en terre.
Apres les auoir recogneuz, comman
da chascun estre mué de vestemens,
& toutes les munitions des Nausz
estre en terre exposées: à ce que tou
tes les chormes seissent chere lie. Ce
que fut incontinent saict. Et Dieu

fgait comment il y eut beu & galle'. Tout le peuple du lieu apportoit viures en abondance.

Les Pantagrueliftes leur en donnoient d'aduantaige. Vray est que quia plus n'en dict.

L'exemplaire que nous avons consulté appartient à la bibliothèque J. de Rothschild (n° 1513) & nous a été obligeamment communiqué par M. Émile Picot. L'éminent bibliographe estime que cette édition en 48 feuillets a précédé celle en 54 feuillets. « Ce qui paraît confirmer cette hypothèse, dit-il, c'est que le tirage des bois est plus net que dans l'édition en 48 feuillets. » — Un autre exemplaire, joint au Rabelais de Claude La Ville 1547, figure sur le 79° catalogue L. Rosenthal, de Munich, n° 19742.

77. LE QVART || LIVRE DES FAICTZ || & dictz Heroiques du || noble Panta- || gruel. || & || Composé par M. François Ra- || belais Docteur en Medici- || ne, & Calloier des || Isles Hieres. || A LYON, || Lan mil cinq cens quarante || & huict.

In-16 carré de 54 ff. non chiffr., plus 2 ff. blancs, 21 lignes à la page, car. ronds, gravures sur bois.

#### LEQVART LIVRE DES FAICTZ

& dictz Heroiques du noble Pantagruel.

Gomposé par M.François Rabelais Docteur en Medicine 160 Calloier des Isles Hieres.

#### ALYON,

#### Lan mil cinq cens quarante & huict.

Comme la précédente, dont elle suit le texte, cette édition est composée du *Prologue* & de 11 chapitres. A l'exception de trois bois, elle est ornée des mêmes figures, & sort sans doute également des presses de Pierre de Tours. Il n'y a pas de table.

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2160. — Arsenal, B.-L., 14778. — J. de Rothschild, 1512. — Taschereau, 1652. — Musée Condé, 1642.]

Quart Livre. S. d., P. de Tours, en onze chapitres, voir nº 86.

Quart Livre, Lan mil cinq cens quarante huit, en onze chapitres, à la suite de la contrefaçon de Claude La Ville, 1547, voir n° 85.

78. LE || QVART LIVRE || DES FAICTS ET || diets Heroiques du bon || Pantagruel. || Composé par M. François Rabelais || docteur en Medicine. || NE LA MORT, || NE LE VENIM. || A PARIS, || De l'imprimerie de Michel Fezandat, au mont || S. Hilaire, a l'hostel d'Albret. || 1552. || Auec priuilege du Roy.

# QVART LIVRE

DES FAICTS ET

dicts Herosques du bon Pantagruel.

Compose par M. François Rabelais docteur en Medicine.



De l'imprimerie de Michel Fezandat, au mont S. Hilaire, a l'hostel d'Albret.

1 ( ( 2.

### Auec priuilege du Roy.

In-8°de 19 ff. non chiffr., pour le titre, l'épistre dédicatoire à Monseigneur Odet de Chastillon (5 ff), datée du 28 janvier 1552 (nouveau style), le privilège du 6 août 1550 (2 ff.), le Prologue (11 ff. & une page), 143 ff. chiffr. (de 2 à 144), 4 ff. non chiffr. pour la Table & 1 f. blanc. Les exemplaires qui contiennent la Briefue Declaration ont, en outre, 9 ff. non chiffr. plus 1 f. blanc. Car. ronds, 27 lignes à la page. Typographie élégante, belles lettres ornées au commencement de chaque chapitre.

Le Prologue, qui commence au feuillet signé B (le 9°), se termine au feuillet Ciiij (recto), non chiffré & comptant cependant dans la foliotation.

## Prologue de l'autheur. M. FRANCOIS RABELAIS

pour le quatrieme liure des faicts t) dicts Heroiques de

Pantagruel.

Au lecteurs beneuoles.

E N fault vous veo cha Ha,

ENS de bien, Dieuvo?
faulue&guard. Ou eftez
vous? Ie ne vous peuz
veoir. Attendez que ie
chausse mes lunettes.
Ha,ha. Bien & beau s'en
va Quaresme, ie vous

voy. Et doncques? Vous auez eu bonne vinee? a ce que lon ma dict. Ie n'en serois en
piece marry. Vous auez remede trouué infinable cotre toutes alterations? Cest vertueusement operé. Vous, vos semmes, enfans, parens, & familles estez en santé desiree. Cela va bien, cela est bon: cela me
plaist. Dieu, le bon Dieu, en soit eternellement loué: & (si telle est sa sacre volunté)
y soiez longuement maintenuz. Quant est
de moy, par sa sainste benignité, i'en suys
la, & me recommande. Ie suys, moiennant

B

Le texte commence au verso du feuillet B. Il est divisé en 67 chapitres, & se termine à la 3° ligne du feuillet 144, suivie de ces mots :

FIN DU QUATRIEme liure des faicts & dicts heroiques du noble Pantagruel.

A la fin de la table :

Acheué d'imprimer le xxvIII de Januier MDLII.

Cette date, qui est la même que celle qui termine l'Epistre dédicatoire, est du nouveau style. C'est ce qui explique comment les registres du Parlement de Paris, à la date du 1<sup>er</sup> mars 1551 (ancien style), peuvent citer ce volume.

Il existe de cette édition, qui donne, pour la première fois, le texte complet du Quart Livre, deux tirages, ou plutôt certains exemplaires présentent dans le Prologue des variantes qui indiquent que l'on a cartonné le cahier B, à partir des mots : Sa haulte vieillesse il n'a vescu, jusqu'au vers : Un gros maillet en la ruelle, inclusivement.

M. Marty-Laveaux observe (t. IV de son édition de Rabelais, p. 268), d'après deux de ces variantes, que le carton a dû être introduit dans les exemplaires après le 18 avril 1552, date de l'entrée victorieuse de Henri II à Metz.

Le premier tirage portait :

«... N'est-il escript & pratique, par les anciennes coustumes de ce tant noble, tant florissant, tant riche & triumphant royaume de France que le mort faisit le vis? Voiez ce qu'en a recentement exposé le bon, le docte, le saige, le tant humain, tant débonnaire, & équitabe And. Tiraqueau, conseiller du roy Henry second de ce nom.»

Les passages soulignés sont modifiés comme suit sur le carton :

«... tant noble, tant antique, tant beau, tant florissant, tant riche royaume de France... équitable And. Tiraqueau, conseiller du grand, victorieux & triumphant roy Henry second...»

Les autres variantes consistent en trois corrections & une coquille, sur le dernier feuillet du cahier B.

... un certain instrument, par le seruice duquel on fend & couppe boys

... en vn beau parterre Josquin des prez, Olkegan, Hobrettez. . . Jacquet bercan, chantant mélodieusement.

« Grand Thibault se vouleut. . . »

seruice duquel est fendu & couppé boys

... en vn beau parterre Josquin des prez, Ollzegan (coquille), Hobrettez... Jacquet bercan, chantans mélodieusement:

« Grand Thibault se voulent. . . »

Une partie de l'édition a été augmentée de dix teuillets (le dernier blanc), contenant la

### Briefue declaration

d'aulcunes dictions plus obscures contenues on quatriesme liure des faicts (t) dicts Heroicques de Pantagruel.

Ce document, le premier glossaire pantagruélique qui ait paru, est incontestablement de la main de Rabelais; le style, le ton, ne sauraient laisser aucun doute à cet égard. L'auteur seul pouvait, l'année de l'impression du livre, écrire:

« Canibales. Peuple monstrueux en Afrique ayant la face comme Chiens, & abbayant en lieu de rire...

«Le mal saint Eutrope. Manière de parler vulgaire : comme le mal faint Jan, le mal de faint Main, le mal faint Fiacre. No que iceux benoifts faincts ayent eu telles maladies : mais pource qu'ilz en guerissent...

« Par la Vertus Dieu. Ce n'est iurement : cest assertion : moyennate la vertus de Dieu. Ainsi est-il en plusieurs lieux de ce liure. Come à Tholose preschoit frère Quambouis. Par le sang Dieu nous susmes rachetez. Par la vertus Dieu nous serons sauvez...»

L'une des notes de la Briefue Declaration fournit un renseignement biographique :

«Catadupes du Nil. Lieu en Aethiopie, auquel le Nil tombe de hautes montaignes, en si horrible bruit q les voisins du lieu sont presque tous sours, comme escrit Claud. Galien. L'euesque de Caramith (celluy q en Rome fut mon precepteur en lague Arabicque) m'a dict que l'on oyt ce bruit à plus de trois journées loing : qui est autant que de Paris à Tours. Voyez Ptol. Ciceron in Som. Scipionis. Pline libr. 5. cap. 9 & Strabo.»

Une autre note, se rapportant au mot « Hieroglyphiques », prouverait définitivement, si cela était nécessaire, que Rabelais est bien l'auteur de ce petit glossaire. Elle reproduit, en effet, en le développant, un passage du chapitre ix de Gargantua:

Gargantua, chap. ix.

Briefue Declaration.

«...Bien aultrement faisoient en temps iadis les saiges de Egypte, quand ils escripuoient par lettres qu'ils appeloient hieroglyphiques. Lesquelles nul n'entendoit qui n'entendift & un chascun entendoit qui entendist la vertu, proprieté, & nature des choses par icelles figurees. Desquelles Orus Apollo a en grec composé deux liures, & Polyphile au songe d'amours en a dauantaige exposé. En France vous en avez quelque transon en la deuise de monsieur l'Admiral : laquelle premier porta Octauian Auguste.»

(On remarquera, dans les deux textes, la même orthographe : Polyphile, pour Poliphile.)

«Hieroglyphicques. Sacres Sculptures: Ainsi estoyent dictes les lettres des antiques saiges Aegyptiens : & estoient faictes des images diuerses de arbres, herbes, animaulx, poissons, oiseaulx, instrumens: par la nature & office desquelz estoit représenté ce qu'ilz vouloient désigner. de icelles auez veu la diuise de mon seigneur l'admiral en vne ancre, instrument trespoisant : & vn Dauphin poisson legier sus tous animaulx du monde : laquelle aussi auoit porté Octauian Auguste, voulant designer: haste toy lentement: fais diligence paresseuse : c'est a dire expedie, rien ne laissant du nécessaire. Dicelles entre les Grecs a escript Orus Apollo. Pierre Colonne en a plusieurs expose en son liure Tuscan intitulé, Hypnerotomachia Polyphili.»

L'édition du Quart livre publiée en 1552 chez Fezandat, qui est d'une fort belle

typographie, contient un certain nombre de coquilles.

On a cru jusqu'ici qu'elle devait être considérée comme la dernière édition de ce livre qu'ait revue l'auteur, & c'est celle que, sur les conseils de J.-Ch. Brunet aux éditeurs futurs (voir Recherches, p. 138-144), on a suivie pour toutes les éditions modernes.

Rabelais a cependant revu & publié lui-même au moins deux éditions postérieures à celle-ci.

On s'en convaincra par la collation suivante. Nous confrontons le texte de Fezandat 1552 avec celui de Lyon, Baltasar Aleman 1552, & celui de 1553, sans lien, que nous croyons avoir été également imprimé à Lyon, & non à Paris, comme on l'a toujours supposé. (Voir nº 81 & 83.)

LYON, BALTASAR ALEMAN 1552, ET 1553 SANS LIEU.

#### EPISTRE.

...il l'a en foy & debonnarie consacré, & esleu entre tous humains.

L'édition de 1552, Lyon, Aleman, & celle de 1553 s. l. ont : debonnaireté

#### PROLOGUE.

... Au lecteurs beneuoles

...Cl. Gal. non pour telle reuerence en santé soyt maintenoit

... à haulte voix infatiguablament ma coignée

...hen, hen, dirent il

... simplicité soubhaitent & optes choses mediocres

... vous males mules

... froncle au cropion

Les deux éditions ont : Aux

Les deux éditions ont : soy

B. Aleman: infatiguablement 1553 s. l.: infatigablement

Les deux éditions ont : ila

Les deux éditions ont : optent

Aleman: vous

1553 s. l. : voz

Aleman: froncle

1553 s. l. : furocle

#### CHAP. I.

... au quelz inconveniens

... ses Indians

1553 s. l. : ausquely

1553 s. l. : ces

#### CHAP. II.

... beau frere Tereus l'auoit dupu cellée

Aleman: depucellee 1553 : depucellée

#### CHAP. III.

... troys nuicts perfailly

1553 : parfaictz

Aleman & 1553: quelque ... nouuelle de quelques chose

#### CHAP. V.

. . . tu le tirasse auccques les dens

. Aleman & 1553: tiraßes

LYON, BALTASAR ALEMAN 1552, ET 1553 SANS LIEU.

CHAP. VII.

...le hault cousté, la poictrine, le fayé, la ratelle

1553 : foye

...que pense tu

Aleman & 1553: penses-tu

CHAP. VIII.

...ceux de Thibaul l'aignelet

Aleman & 1553: Thibault

...tu... te damne comme un vieil

Aleman: damnes

diable

CHAP, IX.

... I'vn vn aultre nommoit sa couane

Aleman: vne

...de mesmes vne aultre appeloit

Aleman: vn

vne sienne ma trippe

CHAP. X.

...boyre vingt & cinq ou trent foys par homme

Aleman & 1553: trente

CHAP. XI.

...mais respondit Antagoras, a Roy

1553 : ba

estime tu

Aleman & 1553 : estimes

...onquel lieu vostre honneur n'eust porter soy cacher

1553 : porté

CHAP. XII.

...couraigeux, vertueux, managnime,

Aleman & 1553: magnanime

cheualereux

...eslourdy & meurtry

Aleman & 1553: estourdy

CHAP. XIII.

... carrefou iectoient plenes poignees de parasine en pouldre

1553 : Carrefour... pleines poignée de poix resine

LYON, BALTASAR ALEMAN 1552, ET 1553 SANS LIEU.

CHAP. XIV.

(dernier mot du chapitre) secrement

Aleman & 1553: secretement

CHAP. XVII.

...coquasses, lichefretes

1553 : lichefrites

CHAP. XIX.

... spirituel, mon amy, f'en est faict

1553 : c'en

... rencontrasmes, tant deuot, tant gras

Aleman & 1553 : denotz

... vertus Dieu, parle tu de testament

Aleman & 1553: parles tu

CHAP. XXIV.

...les bizets il mettent bouillir au naueaulx

1553: bisets ils... aux

CHAP. XXV.

... l'oracle de Bachut & avoir le mot

Aleman & 1553: Bachuc

CHAP. XXVII.

... curieulx d'entendre qu'elle seroit l'issue

Aleman & 1553 : quelle

CHAP. XXXI.

... l'allzatin comme un billart

1553 : alzatin

CHAP. XXXII.

...mais aussi son defendre contre les choses nuisantes

Aleman & 1553 : sen (pour s'en) def-

fendre

...les Demoniacles Caluins imposteurs de Geneue: les enraigez Putherbes

Aleman & 1553: les Demoniacles, les

enraigez Putherbes

LYON, BALTASAR ALEMAN 1552, ET 1553 SANS LIEU.

#### CHAP. XXXIII.

...telle que voyez obserure par les Aleman: obseruée grues en leur vol 1553: obseruée

#### CHAP. XXXVII.

...mais pour retourner au noms con- Aleman & 1553 : aux syderez comment Alexandre

#### CHAP. XXXIX.

...matiere de brauiaire, repondit frère 1553 : breuiaire Iean

#### CHAP. XLI.

...andouilles au genoulx 1553: au genoil

#### CHAP. XLII.

...(titre) parlamente 1553 : parlemente

#### CHAP. XLIII.

...courousser & battre : au varletz 1553 : aux estre battuz

#### CHAP. XLV.

...doubles bastans Aleman: bastans
1553: bastons

#### CHAP. XLVII.

...comment dist le Diable : Qui a 1553 : qu'y a il?

#### CHAP. XLVIII.

...ainsi appellent ils leus Euesque Aleman & 1553 : leurs Euesque

#### CHAP. XLIX.

... diuement escripte ΓΝΩΘΙ ΣΕΛΥΤΟΝ Aleman & 1553: diuinement

LYON, BALTASAR ALEMAN 1552, ET 1553 SANS LIEU.

#### CHAP. LVII.

...aultrement tous de mal famine perissoient

Aleman & 1553: male

... y fessent Roys

Aleman & 1553 : y feußent

#### CHAP. LXVI.

...ce Diable de fol est si l'asche & meschant qu'il se conchie à toutes beurtes de mal raige de paour

Aleman & 1553 : heures de male

Il semble résulter de cette collation que l'édition de Baltasar Aleman, imprimée à Lyon en 1552, a été revue par Rabelais, & que celle de 1553 sans lieu, plus correcte encore, a été faite sur un exemplaire corrigé de l'édition susdite, d'autant, comme nous le montrerons plus loin (voir n° 83) que la Briefue Declaration, dans l'édition de 1553, suit celle de Baltasar Aleman, & non pas celle de Fezandat.

L'importante variante du chapitre XXXII, qui supprime l'invective contre Calvin, donnerait à penser que l'auteur se trouvait alors dans l'obligation momentanée de ménager les protestants, & il y aurait, dans ces détails, un élément de plus pour établir la tradition encore nébuleuse d'un séjour de Rabelais à Lyon à la fin de l'année 1552 & au commencement de 1553 (voir, à ce sujet, page 161).

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2164 (exemplaire cartonné, sans la Briefue Declaration). — Arsenal, B.-L., 14779 (exemplaire non cartonné, sans la Briefue Declaration). — J. de Rothschild, 1514 (exemplaire cartonné, avec la Briefue Declaration. Comme l'exemplaire du III livre (n° 74), même date, il provient du comte d'Hoym, & a passé successivement dans les bibliothèques Bonnemet, La Vallière, Mirabeau, Leblond, Duriez & Ganay, avant d'être acquis par M. J. de Rothschild). — Clinchamp, 451. — De Ruble, 436. — Potier, 1385.]

79. LE || QVART LI- || VRE DES FAICTS || & dicts Heroiques du || bon Pantagruel. || Composé par M. François || Rabelais Docteur en || Medicine. || Reueu & corrigé pour la || seconde edition. || 1552. || Auec privilege du Roy.

In-16 de 24 ff. non chiffr., 375 pages chiffr., une page blanche et 3 ff. non chiffr.

### QVART LI-

O diels Heroiques du bon Pantagruel.

Composé par M. François Rabelais Docteur en Medicine,

Reueu & corrigé pour la seconde edition.

1552.

#### Auec privilege du Roy.

Le verso du titre est blanc. Les cinq feuillets suivants, non chiffrés, sont occupés par l'Epistre au cardinal Odet de Chastillon, en caractères italiques.

Vient ensuite le privilège, sur trois pages, en caractères ronds plus

menus, & une page blanche.

Le Prologue occupe 16 feuillets non chiffrés. Puis le texte du livre, en LXVII chapitres, reproduisant un exemplaire de second tirage du Quart livre de Fezandat, sans la Briefue Declaration.

La page 375 se termine par le mot FIN, & le verso est blanc.

Trois feuillets non chiffrés donnent ensuite la table.

[Cat. Cigongne, n° 1896. L'exemplaire est actuellement à la Bibliothèque du Musée Condé, n° 1643.]

80. LE || QVART LI- || VRE DES FAICTZ || & dictz Heroiques du bon || Pantagruel. || Composé par M. Francoys Rabe || lais docteur en Medicine. || S Auec privilege du Roy. || 1552.

In-16 carré de 144 ff. non chiffr., sign. A.-S., caractères ronds.

### QVART LI-VRE DES FAICTZ

& dictz Heroiques du bon Pantagruel.

Composé par M. Francoys Rabe lais docteur en Medicine.



Auec privilege du Roy.

1552.

A la fin: A Rouen, par Robert Valentin, || libraire. Malgré l'indication du titre, il n'y a pas de privilège.

Cette édition, contrefaçon de celle de Michel Fezandat, en reproduit le texte assez fidèlement. On n'y a pas employé de caractères grecs.

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2166. — Taschereau, 1653.]

81. LE || QVART LI- || VRE DES FAICTS || & dictz Heroïques du || bon Pantagruel. || Composé par M. Françoys Rabe- || lais Docteur en Medicine. || S Auec vne briefue declaration d'aucunes di- || ctions plus obscures contenues en || ce dict liure. || à Lyon, || CHEZ BALTASAR ALEMAN. || 1552. || Auec priuilege du Roy.

Pet. in-8° carré de 22 ff. prélim., 165 ff. (chiffr. de 2 à 166), plus 15 ff. non chiffr. pour la Table & la Briefue Declaration. Ces derniers feuillets sont signés Aij-Biiij.

### QVART LI-

VRE DES FAICTS & dictz Heroiques du bon Pantagruel.

Composé par M. Françoys Rabe. lais Docteur en Medicine.

Auec vne briefue declaration d'aucunes di-Ctions plus obsences contenues en ce did liure.



CHEZ BALTASAR ALEMAN.

Aucc privilege du Roy.

Au verso du titre, se lit un extrait du Privilège qui rappelle, par sa disposition typographique, celui du Tiers livre de 1547 (voir nº 72), que l'on attribue à Pierre de Tours. Les caractères sont d'ailleurs les mêmes dans les deux éditions. Baltazar Aleman aurait-il été le successeur de cet imprimeur?

Les 22 feuillets préliminaires sont occupés par le titre, l'épître A tres illustre Prince, & reverendissime mon seigneur Odet cardinal de Chastillon (7 feuillets), & le Prologue (27 pages). Le verso du 22° feuillet, non paginé, contient le commencement du chapitre premier. Les deux feuillets suivants, paginés 2 & 3, terminent le cahier C.

Les signatures vont de ai à Ziii. Le cahier Z est suivi d'un feuillet,

signé A,, qui contient la fin du texte, avec au verso, treize lignes suivies de :

FIN DU QUATRIEme liure des faicts & dicts Heroicques du noble Pantagruel.

Suivent la Briefue Declaration & la Table.

Voici la reproduction de l'extrait du Privilège qui est au verso du titre :

#### Privilege du Roy-

Il a pleu au Roy nostre sire, de don ner Priuilege, & permission à M. Franç. Rabelais, docteur en medicine, de saire sprimer le quart liure des saictz & dicz heroiques du noble Pantagruel, pour le terme de six ans cosecutifz. Et desense à tous Libraires, & Imprimeurs (sinon ceulx qui par luy seront commis) de no en imprimer, ne mettre en vente, sur les peines contenues plus amplement es lettres Royaulx dud priuilege. Données S. cermain en Layc, le vi. iour d'Aoust M. D. L.

Par le Roy, le cardinal de Chassillon present. Signé Du Thier.

Cette édition, comme nous le montrons par la collation donnée au n° 78, est plus correcte que celle de Fezandat & semble avoir été revue par Rabelais lui-même.

La variante la plus importante (les autres consistant en corrections typographiques) est celle de la suppression, à la fin du xxxII° chapitre, des mots ici soulignés: « Demoniacles Caluins imposteurs de Geneue », qui se lisent dans l'édition de Fezandat, & qui ont été remplacés, dans quelques éditions des Œnvres à partir de 1564, par : Chicanous racleurs de vénesices.

[Arsenal, 14780 (ex. lavé & incomplet). — British Museum.]

82. (LE || QVART LIVRE || DES FAICTZ ET DICTZ || Heroïques du bon || Pantagruel.) || Composé, par (M. François Rabelais,) || Docteur en Medecine. || NE LA MORT, || NE LE VENIN || A PARIS || De l'Imprimerie de Michel Fezandat au mont || S. Hilaire, a l'hostel d'Albret || 1552. || Auec Privilege du Roy.

#### LE QVATRIESME VOLVME

DES FAICTS ET DICTS du bon Pantagruel Compolé, par M.F. Rabelais Docteur en Medicine.



S. Hilare, a l'hostel d'Albret

I 5 5 2

Auec Privilege du Roy.

In-16 carre, 23 ff. prélim. non chiffr., 182 ff. chiffr., & 5 ff. non chiffr., plus 1 f. blanc. Puis 9 ff. non chiffr. pour la Briefue Declaration, & 1 f. blanc. Car. ronds.

L'épître au cardinal de Chastillon, datée du 28 janvier 1552 (nouveau style), commence au verso du titre, & va jusqu'à la 5° ligne du 6° feuillet verso. Le privilège suit, & occupe encore 2 feuillets. Le *Prologue* commence avec le cahier B. Il occupe 14 feuillets plus le recto du suivant, non paginé, au verso duquel commence le texte. La foliotation commence à 2, au feuillet suivant, & va jusqu'au verso de 182.

La table, qui occupe 4 feuillets, se termine à la deuxième ligne du recto suivant, & est suivie de ces mots :

Acheué d'imprimer le xxvIII de janvier MDLII.

Viennent ensuite 9 feuillets non chiffrés pour la Briefue declaration, & un feuillet blanc.

C'est ici une contrefaçon de l'édition de Michel Fezandat. Le seul exemplaire que nous en connaissions est celui de la Bibliothèque Nationale (Rés. Y<sup>2</sup>. 2165). On voit, par notre facsimilé, que, le titre de cet exemplaire ayant été déchiré dans sa partie supérieure, & collé sur une feuille de papier blanc, on a récrit, inexactement, à la plume, les premiers mots. C'est sans doute cet exemplaire que Nicéron a eu sous les yeux en rédigeant son « catalogue », car il mentionne un quatriesme volume des faiets & dicts, etc.

On remarquera que la vignette du titre est assez grossièrement gravée. En outre, le mot venim, de la devise de Fezandat, est ici orthographié venin.

Cette contrefaçon nous semble avoir été faite à Lyon, & postérieurement à l'édition de Baltasar Aleman (voir n° précédent); la Briefue declaration qui y est jointe copie celle de ce dernier imprimeur & non celle de Fezandat; les références renvoient, en effet, à un texte de 166 feuillets, & non de 144.

Le texte en est très incorrect.

83. LE || QVART LI || VRE DES FAICTS || & dictz Heroiques du || bon Pantagruel. || Composé par M. Françoys Ra- || belais Docteur en Medicine. || S Auec vne briefue declaration d'aucunes || dictions plus obscures contenues || en cedict liure. || Nouvellement reveu & corrigé, || par ledict autheur, pour la || deuxiesme edition. || 1553.

Petit in-8° carré de 17 ff. non chiffr., y compris le titre, 294 pages chiffr. &

Le verso du titre est blanc. L'Epistre dédicatoire occupe 7 teuillets & le Prologue 9 feuillets non chiffrés. La typographie est élégante jusqu'à la fin du feuillet 54; elle change, à partir de 55, & les caractères, plus petits, forment des lignes moins régulières, jusqu'au bout du volume. Les 12 feuillets de la fin contiennent la Table (5 pages), & la Briefue declaration, qui suit, ici, non pas l'édition de Fezandat, mais celle de Lyon, Baltasar Aleman, 1552. On a, en effet, conservé les renvois à un texte en

166 feuillets, & comme l'édition de Baltasar Aleman est la seule ainsi foliotée, il ne saurait y avoir aucun doute. D'autre part, il est important de remarquer, à la fin du chapitre XXXII, comme dans l'édition d'Aleman, la suppression des mots: Caluins imposteurs de Geneue.

## QVART LI

VRE DES FAICTS

& dictz Herosques du bon Pantagruel.

Composé par M. Françoys Rabelais Docteur en Medicine.

Auec vne briefue declaration d'aucunes dictions plus obscures contenues en cedict liure.

Nouvellement reueu & corrigé, par ledict autheur, pour la deuxiesme edition.

#### 1 5 5 3.

Il n'y a pas de privilège.

Bien que la plupart des bibliographes qui ont parlé de cette édition l'attribuent — sans être, il est vrai, très affirmatifs — aux presses de Michel Fezandat, nous croyons qu'elle a été imprimée à Lyon, le papier & les caractères typographiques (à l'exception des lettres ornées) étant sensiblement semblables à ceux de l'édition d'Aleman. Comme dans cette dernière, l'épître liminaire est en italiques, tandis que le texte est en caractères ronds. Les corrections importantes que nous avons relevées précédemment (voir n° 78) semblent établir que l'auteur lui-même a revu ce texte, comme le titre l'annonce, d'ailleurs.

Rabelais a-t-il fait, à la fin de 1552, ou au commencement de 1553 (nouveau style), un séjour à Lyon? Trois lettres de Denys Lambin (Bibliothèque Nationale, ms. 8647 fonds latin, folios 13, 14 & 16), dont M. Henri Potez a cité

dernièrement des fragments, permettent de soulever cette question, sans pourtant la résoudre catégoriquement. Dans l'une de ces lettres, adressée de Lyon à Prevôt de Therouanne, le troisième jour des nones de novembre 1552, Denys Lambin s'exprime comme suit:

« Audimus Franc. Rabelæsum in carcerem esse conjectum vinculisque constrictum. Idne sit verum an rumor vanus ac salsus sacies ut sciam.»

Le huitième jour des ides de novembre, le même Denys Lambin écrit à Henri Estienne :

« De Rabelæso meras sabulas esse puto : nibil enim de ea re Lugduni auditum ess; dedi quibusdam negotium ut (si forte, essacé) rumores (omnes, essacé) excipere (mibi disficile esset, essacé), meam in ac re negligentiam supplerent. »

Et, aux nones de décembre, il écrit encore à Henri Estienne

« De Rabelæso nibil audivi. »

En publiant ces citations dans la Revue des Études rabelaisiennes (n° 1, p. 57-58), M. Henri Potez conclut :

« Ainsi donc, il est probable que Rabelais vécut jusqu'à la fin de 1552. »

Nous oserons hasarder une autre interprétation: dans les derniers mois de 1552, le bruit a couru à Lyon que Rabelais aurait été jeté en prison; mais Denys Lambin n'a aucune confirmation du fait. Faut-il penser que maître François était caché chez des amis lyonnais, & peut-être chez des protestants? Ces documents, en tous cas, n'infirment en aucune façon, comme on a semblé vouloir l'insinuer (1), la tradition qui fait mourir Rabelais à Paris, le 9 avril 1553.

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2167. — Potier, 1386. — Behague, 945. — Guy Pellion, 543.]

(1) Dans une circulaire, datée du 12 février 1903, & destinée à faire connaître la fondation de la Société des Études rabelaisiennes, M. Abel Lefranc annonçait que le Bulletin de cette Société contiendrait, entre autres choses, ... « des Mélanges, « documents biographiques & autres. — Le premier numéro contiendra un « document capital, qui modifie la date acceptée jusqu'à présent pour celle de sa mort.» Plus haut, le signataire de la circulaire disait : « La date acceptée jusqu'à présent « pour cette dernière (la mort de Rabelais), est tout à fait inexaste.» Il est probable que le comité de rédaction de la Revue s'est aperçu que les deux phrases que nous soulignons étaient un peu trop affirmatives, car, dans la reproduction de la circulaire, en tête du premier fascicule, elles sont prudemment remplacées, l'une, par : « Le premier numéro contiendra des documents nouveaux sur les der- « nières années de Rabelais & sur la date approximative de sa mort », & l'autre, par : « la date acceptée jusqu'à présent. . . ne repose sur aucune base solide ».

#### ÉDITIONS COLLECTIVES

84. LA || Plaisante, & || IOYEVSE || histoyre du grand || Geant Gargantua. || Prochainement reueue, & de beaucoup || augmentée par l'Autheur mesme. || A Valence, || Chés Claude La Ville. || 1547.

Plaisante, &

IOYEVSE

histoyre du grand Geant Gargantua.

Prochainement reueue, & de beaucoup augmentée par l'Autheur mesme.



A Valence, Chés Claude La Ville.

In-16 carré de 246 pages, la dernière non chiffrée, & 1 f. blanc. Gravures sur bois, car. ronds.

La page 245 se termine par ces mots:

Fin de la plaifante, & ioyeuse histoire du noble prince Gargantua La page 246 (non chiffrée) est occupée par les lignes suivantes :

Cest œuvre sut imprimé L'an || de grace Mil cinq cents qua- || rate, et sept. A Valance, chés || Claude La Ville demeurant || pour lors en la grant Rue ti- || rant a la place des clercs || auprès l'enseigne du Dauphin.

SECOND || Liure de Patagruel, || Roy Des Dipsodes, Restitué || á son naturel : auec ses faictz, & || prouesses espouuentables : com || posés par M. Franç. Rabe- || lais, Docteur en Mede- || cine, & Calloier des || Isles Hieres. || 🍎 || PLVS || Les merueilleuses nauigations || du disciple de Pantagruel, || dict Panurge. || 🍎 || A Valence, || Chés Claude La Ville. || 1547.

#### SECOND

Liure de Patagruel,

Roy Des Dipsodes, Restitué áson naturel; auec ses faictz, & prouesses espouuentables: com posés par M. Franç, Rabelais, Dosteur en Medecine, & Calloier des Isles Hieres.



PLVS

Les merueilleuses nauigations du disciple de Pantagruel, dist Panurge.

A Valence, Chés Claude La Ville. In-16 carré de 303 pages chiffr., la dernière chiffrée 203 par erreur. Car. ronds, fig. sur bois.

Tiers Se l' Liure Des Faictz, et l' Dictz Heroiques du noble l' Pantagruel, composés par l' M. Franç. Rabelais, Docteur l' en Medecine, & Calloier l' des Isles Hieres. L'autheur susdict supplie les Lecteurs l' beneuoles, soy reserver à rire au l' soixante & dixhuictiesme liure. l' Nouvellemet Imprime, reueu, corrige, l' de nouveau Istorie. L' A Valence. Par Claude La Ville. 1547.

# Liure Des Faictz, et

Dictz Heroiques du noble Pantagruel, composés par M.Franç. Rabelais, Docteur en Medecine, & Calloier des Isles Hieres.

\$

L'autheur susdict supplie les Lecteurs beneuoles, soy reseruer à rire au soixante & dixhuictiesme liure.

Nounellemet Imprime, reueu, or corrige, or de nouue au Istorie.

A Valence.
Par Claude La Ville.

1 5 4 7.

In-16 carré de 272 pages chiffrées, car. ronds, figures sur bois.

Les trois tomes sont généralement reliés ensemble. Cette édition, qui est d'une typographie fort nette, & dont le papier est beau, est ornée de figures sur bois, en tête de chaque chapitre. Ces figures, souvent répétées (celle du titre se retrouve plusieurs fois au cours des trois tomes), n'ont pas toutes été gravées pour les œuvres de Rabelais. La plupart représentent des scènes de la Vie d'Esope; d'autres sont tirées des Fables.

En tête de chaque livre, & en tête des Navigations, se voit le bois que voici :



Il est à remarquer que cette vignette, en tête des Navigations, ne porte pas, dans le cartouche, les lettres Franc. Rabel., « preuve, dit J.-Ch. Brunet, que cet opuscule n'est pas de Rabelais...» Si l'on n'avait pas d'autre raison de douter de l'authenticité du livret en question, elle ne serait certes pas suffisante.

L'édition de Claude La Ville a été contresaite (voir no suivant) & Le Duchat

ne l'a pas connue (il a eu entre les mains la contrefaçon).

Elle reproduit, pour les deux premiers livres, l'édition de Dolet & contient les mêmes passages subversifs contre la Sorbonne, passages supprimés dans l'édition de Juste 1542. L'orthographe est la même que dans l'édition de Dolet; on y remarque les prétérits en arent, « à la Parisienne », comme dit Le Duchat.

Les Navigations de Panurge occupent, à la fin du 2° livre, les pages 222 à 303. Elles sont précédées de la Pantagrueline prognostication pour l'an mil

cinq cents quarante & sept.

Le Tiers livre reproduit l'édition de Lyon 1546, en 47 (46) chapitres, avec la même erreur de numérotation. On y voit, au verso du titre, à la suite du dizain de Franc. Rabelais à l'Esprit de la royne de Navarre, le dizain de Jean Faure au letteur, qui paraît ici pour la première fois.

Il n'y a ni tables, ni privilège.

[Ruble, 434. — Comte de \*\*\*, Paris, Labitte, 19 avril 1888, nº 120. — Bulletin mensuel Morgand, nov. 1898, nº 33221. — Ludwig Rosenthal, Kat. 79, nº 19742. — Bibl. Nat. (le *Tiers livre* seulement, suivi du quart livre de 1548), Rés. Y². 2160. — Mazarine (le 2º livre), 22204, A.]

85. LA || PLAISANTE, || ET IOYEVSE || histoyre du grand || Geant Gargantua. || Prochainement reueue & de beaucoup ||

augmentée par l'Auheur mesme. | A Valence. | Chés Claude La Ville, | 1547.

# PLAISANTE, ETIOYEVSE histoyre du grand

Geant Gargantua.

Prochainement reueue & de béaucoup



A Valence. Chés Claude La Ville.

In-16 carré, 246 pages, la dernière non chiffr., plus 5 feuillets blancs, fig. sur bois, car. ronds.

second livre || de Pantagruel, || Roy des Dipfodes, || Restitué à son naturel : auec ses faictz || & prouesses espouuentables : com- || posez par M. Franç. Rabelais, || Docteur en Medecine, & || Calloyer des Isles Hieres. || PLVS || Les merueilleuses nauigations du disciple || de Pantagruel, dict Panurge. || A Valence, || Chez Claude La Ville. || 1547.

In-16 carré, 320 pages chiffr., car. ronds, fig. sur bois.

Au verso du titre, le dixain de M. Hugues Salel, à L'autheur de ce Livre,

signé Plus que moins.

Le texte se termine, page 214, par ces mots: FIN des Chroniques de PANTA- || GRVEL, Roy des Dipfodes, restitué || à leur naturel, auecq' ses faicts, & || prouesses espouuentables: co- || posées par seu M. François || Rabelais, abstracteur de || quinte essence.

A la page 215, chiffrée, le titre suivant :

Pantagrueline | PROGNOSTICATION, | certaine, veritable, & infail- | lible; Pour l'An Mil cinq cens | quarante, & sept. Nouvelle- | ment composée au proffit, & | aduisement de gents estourdis, | & musarts de nature. Par M. | François Rabelais, Architri- | clin dudit Pantagruel. | De nombre d'Or, non dicitur : Ie | n'en trouue poinct ceste année, | quelcque calculation que i'en | aye faict : passons oultre. | Verte folium.

Le texte de la Prognostication, qui se termine page 233, est suivi des mots: Fin de l'horrible, & merueilleuse || histoire du preux & redouté || Chevalier Pantagruel.

A la page 234, chiffrée, le titre :

Le Voyage & Na- || vigation, que fist || Panurge, disciple de Pantagruel, || aux Isles incongneuës, & estran- || ges: & de plusieurs choses merueil- || leuses difficiles à croire, qu'il dit || auoir veuës: dont il faict Narra- || tion en ce present Volume: & plu- || sieurs aultres joyeusetez pour inci- || ter les Lecteurs & auditeurs à rire.

Le Prologue de l'Autheur commence à la page suivante, chiffrée 235, par la vignette contenant le cartouche avec les lettres Franc. Rabel., qui sont absentes, comme nous l'avons dit, sur la page correspondante de la véritable édition de Claude La Ville.

Le texte des Navigations se termine page 320, par le mot fin.

La page suivante, commençant un nouveau tome, porte ce titre :

TIERS || Liure des Faictz, et || Dictz Heroiques du noble || Pantagruel, composés par || M. Franç. Rabelais, Docteur || en Medecine & Calloier || des Isles Hieres. || L'autheur sussidiét supplie les Lecteurs bene- || voles, soy reserver à rire au soixante || & dixhuictiesme liure. || Nouvellement Imprimé, reueu & corri- || gé, & de nouveau Istorié. || A Valence, || Par Claude La Ville. || 1547.

In-16 carré, 349 pages, le vo de la dernière blanc, & I f. blanc.

Au verso du titre, le dizain à l'esprit de la Royne de Navarre, suivi de Jean Faure au Letteur Dizain.

Le Prologue du Tiers livre commence à la page suivante (numérotée 6 par erreur), avec la vignette au cartouche.

Le texte s'arrête page 280. Il a xLVII chapitres (en réalité 46, par suite de l'omission du chiffre xxVII).

La page 281 (non chiffrée) porte le titre suivant :

LE QVART || LIVRE DES FAICTZ || & dictz Heroiques du no- || ble Pantagruel. || Composé par M. François Rabelais || Docteur en Medecine, & Calloier || des Isles Hieres. || L'an mil cinq cens quarente || & huict.

35 ff. (y compris le titre), numérotés de 283 à 349, car. ronds, grav, sur bois.

Le verso du titre & le verso de la dernière page sont blancs. Le texte du *Quart livre* reproduit celui de l'édition de 1548 en 48 feuillets (voir n° 76). Les vignettes sont des copies de celles de cette édition. Il se compose du *Prologue* & de 11 chapitres. Il n'y a pas de table, non plus, d'ailleurs, qu'aux autres parties de l'ouvrage.

Cette contrefaçon de l'édition de Claude La Ville est de beaucoup postérieure à la date qu'elle porte.

La plupart des bibliographes pensent qu'elle a été imprimée vers 1600. Quelques-uns proposent Genève comme lieu d'impression.

Le papier en est mauvais, & l'impression peu nette.

Bibl. Nat., Rés. 8º Y2. 21. — British Museum. — Lebigre, 2346. — Behague, 941. — Clinchamp, 448. — De Ruble, 435. — Guillin d'Avenas, 1. - S. de Boissieu, 629. - Guy Pellion, 544.]

## 86. Edition de Pierre de Tours, sans date.

Nous plaçons ici la première édition collective des quatre premiers livres, antérieure à la publication définitive des livres III & IV. Les bibliographes qui l'ont citée pensent qu'elle a été imprimée, pour les deux premiers livres, vers 1545.

Nous croyons qu'elle ne l'a été que postérieurement à 1548.

J.-Ch. Brunet estime — il ne dit pas pourquoi — que les deux premiers livres de cette édition ont été publiés avant les deux autres. Nous pensons, au contraire, qu'ils l'ont été simultanément. Le Quart livre suit ici la version de Lyon 1548. Il est certainement postérieur aux deux éditions parues, sous cette date, en 48 & 54 feuillets; telle est, du moins, l'opinion de M. Émile Picot (Cat. Rothschild, tome II, page 190).

Ce qui a fait adopter la date de 1545 pour les deux premiers livres, c'est, peutêtre, l'absence du nom de l'auteur sur les deux titres. On sait, en effet, que ce

nom n'a commencé à paraître qu'en 1546, sur le titre du IIIº livre.

Mais, comme nous allons le montrer, le nom de Rabelais se trouve, en toutes lettres, en tête du Second livre, lequel a sûrement été imprimé en même temps que le premier, puisque la foliotation n'est pas distincte dans les deux parties. Le nom de Rabelais se trouve, non pas sur le titre, mais au bas du Prologue, dans un dixain qui figure ici pour la première fois.

Premier volume:

LA VIE TRES- | horrifique du grad | Gargatua, père de | Pantagruel, iadis | composée par M. | Alcofribas, ab- | stracteur de | quinte ef- | fence | \* | Liure plein de Panta- | gruelisme. A Lyon par P. de Tours (S. d.)

Le secod | Livre de | Pantagruel, re- | stitué à son | naturel. | \( \bigcup | A Lyon par | P. de Tours. (S. d.)

Ensemble, in-16 allongé de 232 pages chiffr., 3 ff. non chiffr. & un f. blanc. La pagination reprend ensuite à 234 (233 n'est pas chiffré), & va jusqu'à 464, plus 3 ff. non chiffr., le verso du dernier blanc. Grav. sur bois, car. ronds.

Le verso du premier titre contient le dizain aux Lecteurs, sans les mots Vivez joyeux. Le Prologue commence page 3, avec la vignette de l'homme écrivant, que nous avons déjà signalée dans l'édition de F. Juste 1537, & dans celle du IV<sup>e</sup> livre de 1548. Le texte de Gargantua occupe 232 pages chiffrées, plus 3 feuillets non chiffrés pour la table & 1 feuillet blanc. La pagination reprend à 234 (v<sup>e</sup> du second titre). Ce verso contient le dizain de Maistre Hugues Salel à l'auteur de ce livre. Le Prologue (p. 235) commence par la vignette de l'homme écrivant, & est suivi par le dizain nounellement composé à la louange de l'esprit de l'auteur, où se lit le nom de Rabelais. M. de Montaiglon s'est trompé (tome III, p. 218), en disant

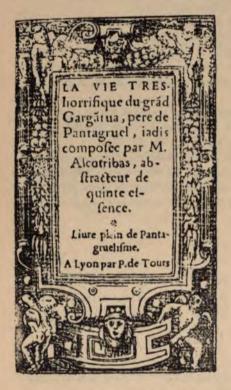



que ce dizain est postérieur à la mort de Rabelais, & ne se trouve que dans une édition in-16 de 1552 (sic). Nous ne connaissons pas d'édition in-16 de 1552 du 2º livre. Cette erreur est également commise par P. Jannet (Éd. Elzévirienne, t. I, p. 178, note).

Le texte du second livre, qui commence page 241, va jusqu'à la page 443, dont le verso est blanc. Page 445, le titre de la Pantagrueline

prognossication pour l'an perpétuel, sans encadrement, verso blanc, dont le prologue commence page 447, par la vignette de l'homme écrivant. Le

texte va jusqu'à la page 464. La Table du second volume des faiêts & diêtz beroiques du noble Pantagruel occupe ensuite 2 feuillets non chiffrés, & la

Dixain nouvellement com posé à la louange du ioyeux esprit de l'auteur,

Cinquens dixains, mille virlais, Et en Rime mille virades, Des plus gentes, & des plus sades De Marotiou de Saingelais, Payez content sans nulz delais, En presence des Oreades, Des Hymnides, & des Dryades, Ne suffiroient, ny Pontalais A pleines balles de Ballades Au docte, & gentil Rabelais.

De

Table de la Pantagrueline Prognosfication, le recto d'un feuillet non chiffré, verso blanc.

Deuxième volume, dans le même encadrement :

Le tiers || LIVRE DES || FAICTZ ET || Dictz Heroiques du || noble Pantagruel, cō- || posez par M. Franç. || Rabelais, Docteur en || Medicine, & Calloier || des Isles Hieres. || A Lyon par Pierre || de Tours. (S. d.)

In-16 allongé, de 256 pp. chiffr., 3 non chiffr. pour la table, & I f. blanc, car. ronds.

Le texte suit l'édition de Wechel 1546, en 47 (46) chapitres. Il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas de gravures sur bois, sauf, en tête du prologue, la vignette de l'homme écrivant.

Au verso du titre, le dizain à l'esprit de la Royne de Navarre. Le

prologue commence page 3, par le mot Bevveurs.

Troisième volume :

Quart | LIVRE DES | FAICTZ ET | dictz Heroiques | du noble Pan- | tagruel. | A Lyon par Pierre | de Tours. (S. d.)



In-16 allongé. 100 pages chiffr. (la dernière cotée 70 par erreur), plus 1 feuillet non chiffr. pour la table. Vignettes sur bois, car. ronds.

Le verso du titre est blanc. La page suivante commence par la vignette de l'homme écrivant.

La typographie de ce volume est un peu plus grosse que celle des précédents.

Cette édition collective des quatre premiers livres est imprimée avec une grande élégance, sur un fort beau papier.

Nous pensons qu'elle a été donnée par Rabelais lui-même; le texte des deux premiers livres suit celui de l'édition de Juste 1542, avec des corrections. (Voir notre collation, nºs 38 et 39.)

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2140, 2141 (les 4 livres, Solar, 2115); un exemplaire du tiers livre, Rés. Y<sup>2</sup>. 2158. — L. Rosenthal, Kat. 79 (les 4 livres), n° 19741. — La Bibl. J. de Rothschild conserve un exemplaire des deux premiers livres (n° 1510), dans une élégante reliure italienne du xv1° siècle. — Les deux premiers livres, de Ruble 432. — Les deux premiers livres, Taschereau 1648.]

## LE CINQUIÈME LIVRE

L'ouvrage qui, sous le titre de Cinquiesme & dernier livre des faichs & dichs du bon Pantagruel, est joint aux Œuvres de Rabelais, a paru, comme on le sait, plusieurs années après la mort de maître François. Son authenticité a été mise en doute dès la fin du xviº siècle, & la question, plusieurs fois soulevée depuis, n'a pas encore été résolue. Nous croyons ce livre apocryphe, & nous nous réservons d'exposer nos arguments dans une étude actuellement en préparation. Nous nous bornerons donc, ici, à décrire les éditions imprimées dont nous connaissons l'existence, & ne parlerons pas du manuscrit que possède la Bibliothèque Nationale & qu'a reproduit in extenso M. de Montaiglon dans le tome III de son Rabelais.

87. L'ISLE | Sonante, par M. | Francoys Rabe- | LAYS,

# Sonante, par M.

FRANCOYS RABE-LAYS, QVI N'A POINT ENcores efté imprimee ne mise en lumiere: en laquelle est continue e la nauigation faice par Pantagruel, Panuige & autres ses officiers.



Imprime nouuellement.

M. D. LXII.

QVI N'A POINT EN- || cores esté imprimee ne mise en lumiere : || en laquelle est continuee la nauiga- || tion faicte par Pantagruel, || Panurge & autres || ses officiers. || § || Imprimé nou-uellement. || M.D.LXII. (1562).

In-8° de 32 feuillets, non chiffr., sign. A-Hv, car. ronds.

Le verso du titre est blanc. Le texte ne comprend que 16 chapitres, dont le dernier est intitulé: Comment Panurge arriva en l'Isle des Apedestes à longs doigts & mains crochues. Il n'y a ni prologue, ni table. A la fin du volume, on lit: Fin du voyage de l'Isle sonante. L'Epigramme signée Nature Quite, qu'on lit dans les éditions suivantes, ne se trouve pas ici.

Aucun commentateur, aucun éditeur, à notre connaissance, n'a reproduit ce titre exactement. Nous le donnons d'après un facsimilé publié dans le Bulletin de la librairie Morgand (mars 1883), & que M. E. Rahir nous a obligeamment autorisé à reproduire.

Nous n'avons pu rencontrer aucun exemplaire de ce livre. Celui que cite le Bulletin Morgand provenait de la vente Sunderland. Il a paru en 1897 à l'hôtel Drouot (Porquet), & a été acquis pour la somme de 1,500 francs par M. Guyot de Villeneuve. Il figurait en 1901 sur le catalogue de ce bibliophile, sous le n° 1014, & nous ignorons où il a passé depuis.

Il semble qu'aucun des éditeurs de Rabelais du XIX° siècle n'a eu l'Isse Sonante entre les mains. De l'Aulnaye en donne inexactement le titre, & une variante, d'après Le Duchat. Il ajoute une réflexion erronée :

«Il paroît, dit-il, par un passage du Prologue, que Rabelais composoit ce cinquième livre en 1550.»

Cette observation se trouve, dans le travail de De l'Aulnaye, à la rubrique de l'Isle Sonante 1562. Or l'Isle Sonante n'a pas de prologue, cela ressort du témoignage de Le Duchat, qui a eu certainement le volume sous les yeux, puisqu'il y a relevé plusieurs variantes.

Brunet, dans ses Recherches (p. 104), cite inexactement & incomplètement le titre. Pas plus que le bibliophile Jacob, Jannet, Burgaud des Marets, ni Montaiglon, M. Marty-Laveaux n'a vu cette édition, & dans la Bibliographie qui termine son sixième volume (bibliographie dont on ne peut lui faire assumer la responsabilité, puisqu'elle a été publiée après sa mort, d'après des papiers recueillis à droite & à gauche, & qu'il n'avait encore soumis à aucun contrôle), le titre de l'Isse Sonante, dont l'énoncé tient en 4 lignes (p. 345), ne présente pas moins de neuf fautes.

M. P. Jannet, dans ses Variantes, n'a pas jugé à propos de relever celles du cinquième livre, pour la singulière raison que voici : «Le Ve livre, dit-il, étant une publication postbume, il n'y a pas lieu de relever les variantes d'éditions où l'auteur

n'eut aucune part.» Il semble pourtant que ces variantes peuvent aider à résoudre

le problème de l'authenticité du livre.

Le Duchat est le seul commentateur qui ait parlé d'une façon un peu détaillée de cette première version en 16 chapitres. Il nous a paru utile de grouper tout ce qu'il en a dit dans sa Préface & dans ses Remarques.

#### EXTRAITS DE LE DUCHAT.

## 1º Tome I, préface, p. xv :

«La plus ancienne édition légitime qu'on en ait [du Ve livre] est, dit-on, celle de 1562, en xvi chapitres, dont le dernier est celui des Apedestes, fait mal à propos le viie dans l'édition complète de 1567...»

## 2º Tome I, préface, page XX :

«Pour le texte du Ve livre, j'ai recouru à l'Isle sonnante (sic) en xv1 chapitres, 1562...»

## 3° Tome V, page 68, note 1:

«Chapitre XVI. C'est ici, immédiatement après le chapitre quinspième, que celui des Apedeftes a dû être placé. Sur quoi il est bon d'observer, que comme après l'impression du troisième livre, on s'empressa de publier tout ce qu'on put recouvrer du quatrième, savoir ces onze chapitres..., on se hâta de même, en 1562, de publier l'Isle Sonnante, qui fait le commencement du cinquième livre, en 32 feuillets in-8°, y compris le titre, conçu en ces termes: L'Isle Sonnante par M. Françoys Rabelais, qui n'a point encores été imprimée ne mise en lumière: en laquelle est continuée la navigation faicte par Pantagruel, Panurge & aultres ses officiers. Et plus bas, Imprimé nouvellement M.D.LXII.

«Les chapitres y sont au nombre de seize, dont le dernier est celui des Apedeftes, mal placé après le sixième dans les éditions communes, & mal supprimé dans la première du cinquième livre, à Lyon, in-16, chez Jean Martin, 1565, & dans celle de 1626. Quoique le texte de cette Isle Sonnante imprimée séparément soit monstrueusement corrompu en divers endroits, il ne laisse pas d'être quelquefois d'un grand secours pour des corrections considérables. Il n'y a nulle préface à la tête, & le premier chapitre commence ainsi:

«Cestuy jour & les deux aultres subsequens ne leur apparut terre ou autre «chose nouvelle, car autresois avoient erré ceste couste. Au quatriesme jour «commençans tournoyer le Pole, nous elloignans de l'Equinoctial nous aper-«ceusmes terre, & nous sut dict par nostre Pilote que c'estoit l'Isle des Triphes, «entendismes un son de loing venant, frequent, & tumultueux, & nous sembloit «à l'ouyr que sussent cloches petites, grosses, mediocres ensemble sonnantes. «Comme l'on faict à Paris, Jergeau, Medon, & aultres és jours des grandes «sestes. Plus approchans, plus entendions cette sonnerie se renforcer.»

«On voit que l'orthographe n'est ni uniforme ni correcte, que Jergeau y est écrit pour Gergeau, Medon pour Meudon, & l'Isle des Triphes, vrai nom de l'Isle Sonnante

pour l'Isle des Tryphes, c'est-à-dire des Délices. Une chose digne de remarque est que le quinvième chapitre, savoir le précédent, n'y finit point, comme dans toutes les autres éditions, par les mots douze francs, mais a de plus ce qui suit :

«Sitost que Frere Jean & les aultres de la compaignie seurent dans le navire, «Pantagruel seit voile. Mais il s'esleva un siroch si vehement, qu'ils perdirent «routte, & quasi reprenans les erres du pays des Chatz-sourrez, ils entrerent «en un grand gouffre, duquel la mer estant sort haulte & terrible, ung Mousse «qui estoit au hault du trinquet cria qu'il voyoit encore les sascheuses de «Grippeminaud, dont Panurge sorcené de paour s'escrioit: Patron mon ami, «maugré les vents, & les vagues tourne bride; O mon ami, ne retournons point «en ce meschant pays, où j'ay laissé ma bource. Ainsi le vent les porta près «d'une Isle à laquelle toutessois ils n'osarent aborder de prime face, & entrarent «à bien ung mille de là, près de grands rochiers.»

«Il m'a semblé qu'avec un astérisque après les mots douze francs, du chapitre xv, je pouvois y joindre les lignes précédentes, qui m'ont paru faire une suite assez raisonnable, & préparer le chapitre des Apedeftes.»

On voit, dans cette dernière citation, par deux fois, l'emploi des prétérits en arent, qui peut faire penser que le faussaire avait lu Rabelais dans l'une des trois éditions de 1537-1538 (voir n° 35 & 37), Dolet 1542 (voir n° 40 & 41), ou Claude La Ville 1547 (voir n° 84). Mais il n'est pas certain que Le Duchat ait suivi à la lettre la graphie de son modèle. Il a d'ailleurs adopté lui-même, dans tout le cours de l'ouvrage, la forme des prétérits en arent.

Voici maintenant les autres différences qu'il a relevées entre l'Isse sonante & le Cinquiesme livre. Nous suivons dans la colonne de droite l'orthographe de 1564,

de préférence à celle de Le Duchat.

ISLE SONANTE.

CINQUIESME LIVRE, S. L. 1564.

Manque.

Préface.

#### CHAP. I.

Ceftuy jour & les deux aultres fubfequens ne leur apparut terre ou aultre chose nouvelle, car autresois avoient erré ceste couste. Au quatriesme jour commençans tournoyer le Pole, nous essemble de l'Equinoctial nous aperceusmes terre, & nous sut dict par nostre Pilote que c'estoit l'Isse des Triphes, entendismes un son de loing venant, frequent, & tumultueux, & nous sembloit à l'ouyr que sussent CONTINVANT nostre route, nauigasmes par trois iours sans rien descouurir: au quatriesme aperceusmes terre, & nous sut diet par nostre pillot, que c'estoit l'Isle Sonnante, & entendismes vn bruit de loing venant frequant & tumultueux & nous sembloit à l'ouir que sussent cloches grosses, petites & mediocres, ensemble sonnantes come lon faiet à Paris, à Tours, Gergeau, Nantes & ailleurs, es iours des grandes

BIBL. RABEL.

12

ISLE SONANTE.

CINQVIESME LIVRE, S. L. 1564.

cloches petites, grosses, mediocres enfemble sonnantes. Comme l'on faiet à Paris, Jergeau, Medon, & aultres és jours de grandes festes. Plus approchans, plus entendions cette sonnerie se renforcer.

festes, plus approchions, plus entendions ceste sonnerie renforcee.

... mais la cosmographie ...

...mais la chrorographie n'y cofentoit...

... un hermitaige en quelque petit jardinet...

...recognoifsions vn hermitage & quelque petit iardinet...

... en temps garré et bigarré receu...

... en teps guerre & bizart ...

#### CHAP. V.

... Plus nous dist : le motif de leur venuë icy pres de vous, est pour veoir si parmi vous recongnoistront... ... Puis nous dit le motif de leur venue. Icy pres de vous est cestuy pour veoir si parmy vous recognoistra...

...delicieuses souverainement. Puys yssant des baings...

...delicieuses, sonuerainement yssans des bains...

CHAP. VII.

... a pets ...

... à peds ...

#### CHAP. VIII.

...Retournans à la beuverie aperceusmes un vieil Evesgaux a teste verde, lequel estoit accroisé, accompaigns d'un soufflegan & trois onocrotales... ...Retournans à la beuuerie apperçeusmes un vieil Euesgaux à teste verde, lequel estoit acroné accopagné de trois Onocrotales...

## CHAP. XI.

... & paissent sur des tables de marbre...

... & paissent sur des pierres de marbre...

... chats garenniers . . .

... Chats garaniers ...

... mangeries ...

... mangeoires ...

### CHAP. XV.

Voir plus baut la citation donnée par Le Duchat, de la fin du chapitre. Ce chapitre se termine dans l'édition de 1564 par les mots douze francs.

ISLE SONANTE.

CINQVIESME LIVRE, S. L. 1564.

#### CHAP. XVI.

(Les Apedeftes).

Manque dans l'édition de 1564. Il ne reparaît que dans celle de 1567, où il est placé le septième.

Manque.

L'Épigramme signée Nature Quite.

Au sujet du lieu d'impression, Bernier, dans ses Jugements & Observations, etc, on le véritable Rabelais reformé, page 39, dit, dans une note marginale, en parlant de l'Isle Sonante: «C'est celle [l'édition] de Genève in-12»; l'assertion contient au moins une erreur, celle du format. Quant au témoignage de Louis Guyon (Diverses legons, édition de Lyon 1604, page 386), il ne prouve pas d'une façon certaine que l'Isle Sonante ait été imprimée à Paris, s'il est vrai que ce polygraphe, comme on l'a observé, n'était âgé que de quatre ans en 1562:

comme on l'a observé, n'était âgé que de quatre ans en 1562 : «J'estoy à Paris, dit-il, lorsqu'il (ce livre) sut faict, & scay bien qui en sut

l'autheur, qui n'estoit médecin. . . »

On a déjà attiré l'attention sur les premières phrases de l'Isle Sonante, & observé qu'elles reproduisent assez négligeamment deux passages du IV<sup>e</sup> livre (chap. 11 & v): Cestuy jour & les deux subsequens ne leurs apparut terre ne chose austre nouvelle. Car austresoys auoient aré ceste route. Au quatrieme. . . et : jour, ja commençans tournoyer le pole peu a peu, nous esloignans de l'Aequinottial. Ces deux rappels d'un livre antérieur, corrigés dans l'édition suivante du V<sup>e</sup> livre, nous semblent être une des preuves matérielles de l'inauthenticité de ce dernier, le faussaire paraissant s'être aperçu qu'il pourrait être trahi dès les premières lignes. D'autre part, — comme l'a remarqué M. Marty-Laveaux — dans tout le cours du V<sup>e</sup> livre, on retrouve de très nombreux emprunts faits aux quatre premiers.

Cet article était composé quand, en décembre 1903, la Revue des Études rabelaisiennes a annoncé qu'elle allait publier la réimpression de l'Isle Sonante d'après le seul exemplaire aujourd'hui connu, sans doute celui de la vente Guyot de Villeneuve dont nous parlons plus haut. Nous espérons que la promesse faite par la Revue des Études rabelaisiennes sera bientôt mise à exécution; mais, comme il s'agit d'un exemplaire unique, on ne pourra considérer ce texte comme définitivement réédité, que s'il l'est photographiquement.

88. LE || CINQVIESME || ET DERNIER LIVRE || DES FAICTS ET DICTS || Heroïques du bon Pantagruel, || composé par M. François || Rabelais, Docteur en || Medecine. || Auquel est contenu la visitation de l'Oracle || de la Diue Bacbuc, & le mot de

la Bou- || teille: pour lequel auoir, est entrepris tout ce || long voyage. || Nouuellement mis en lumiere. || M.D.L.XIIII. (1564). [S. l.]

## CINQVIESME ET DERNIER LIVRE

DES FAICTS ET DICTS

Heroïques du bon Pantagruel, composé par M. François Rabelais, Docteur en Medecine.

Auquel est contenu la visitation de l'Oracle de la Dine Bachuc, & le mot de la Bouteille:pour lequel anoir, est entrepris tont ce long voyage.

Nouvellement mis en lamiere,

#### M. D. LXIIII.

In-16 carré de 97 feuillets inexactement chiffrés jusqu'à 113, plus 5 ff. non chiffr. pour la Table & l'Épigramme. A-M, par 8 f., N par 6, car. ronds.

Le verso du titre est blanc. L'erreur de foliotation provient de ce que les chiffres sautent de 16 à 33. Le texte est divisé en 47 chapitres, & ne contient pas celui des *Apedeftes*. Il est précédé d'une *Préface*, & la table est suivie d'un feuillet, blanc au recto, & contenant au verso la pièce de vers suivante:

#### **EPIGRAMME**

Rabelais est-il mort? Voicy encore un livre. Non, sa meilleure part a repris ses esprits Pour nous faire présent de l'un de ses Escrits, Qui le rend entre tous immortel & fait vivre.

NATURE QUITE

On a vu, dans la signature, l'anagramme d'un nommé Jean Turquet, personnage inconnu, à qui, pourtant, Paul Lacroix a forgé de toutes pièces une biographie. (On ne trouve, quoi qu'il en dise, aucun Jean Turquet dans la famille des Turquet de Mayerne.)

D'autre part, Le Motteux a cru y voir le pseudonyme d'André Tiraqueau; mais ce jurisconsulte, ami de Rabelais, était mort en 1556, & sa

personnalité ne doit pas être mise en cause ici.

Pour le texte même de l'épigramme, il a été diversement interprété, & il faut reconnaître qu'il est assez obscur & sybillin. M. Burgaud des Marets, qui ne croyait pas à l'authenticité du cinquième livre, en parle comme suit (tome II, page 315, note 2):

"Quant à Jean Turquet, il dit le contraire de ce qu'on lui fait dire. Rabelais est-il mort? Non, sa meilleure part a repris ses esprits. Cela signifie : Rabelais n'est plus de ce monde; mais son esprit y est descendu pour nous faire présent de ce livre.»

Nous avons dit plus haut (n° précédent), que l'épigramme ne figure pas dans l'Isle Sonante. Elle est placée à la fin du volume, dans les trois premières éditions du cinquième livre, & dans toutes les suivantes (sauf celle d'Estiart 1596, où elle manque), on l'a imprimée en tête.

Cette édition passe pour la première du cinquième livre. On n'en connaît pas d'exemplaire qui contienne la figure de la Bouteille. Nous croyons que sa date est fausse, & qu'elle a été faite postérieurement à l'édition sans lieu de

M.D.LXV. (nº 89), qui est plus correcte.

On peut supposer qu'elle aura été antidatée pour être jointe, après coup, à l'édition des Œuvres de Lyon, 1564 (voir n° 98), qui est imprimée sur le même papier, & avec des caractères typographiques semblables, mais dont l'encrage est plus net.

Bibl. Nat., Rés. Y2. 2168 & Rés. Y2. 2169. — Taschereau, 1657. — H. B. (1897), n° 70. — Guyot de Villeneuve, 1015.]

89. LE | CINQVIESME | ET DERNIER LIVRE | DES FAICTS ET DICTS | Heroïques du bon Pantagruel, com- | posé par M. Françoys Rabe- | lais, Docteur en Me- | decine. | Auquel est contenu la visitation de l'Oracle de la Dine | Bacbuc, 🗢 le mot de la Bouteille: pour lequel auoir, est | entrepris tout ce long voyage. | Nouuellement mis en lumiere. | Imprimé l'an M.D.LXV. (1565). [S. l.]

L R

## CINQVIESME ET DERNIER LIVRE

DES FAICTS ET DICTS

Heroïques du bon Pantagruel, compose par M. Françoys Rabelais, Docteur en Medecine.

Auquel est contenu la visisation de l'Oracle de la Dius Bachuc, et lemos de la Bouteille : pour lequel auoir, est entrepru tous celong voyage.

Nouvellement mis en lumiere.

## Imprimél'an M. D. LXV.

In-8° de 98 ff. non chiffr., plus un f. blanc, un autre feuillet portant au recto l'Épigramme signée Nature quite, & un feuillet plié, contenant l'image de la Bouteille.

Le texte est divisé en 47 chapitres, & celui des Apedestes manque.

Cette édition, d'une typographie élégante, qui rappelle celle de certaines productions de Henri Estienne, n'est connue que par un exemplaire appartenant à la Bibliothèque Nationale. Le texte est le même que celui de 1564 sans lieu, à cette différence près qu'il est ici beaucoup plus correct. C'est une des raisons pour lesquelles nous croyons que l'édition de 1564 sans lieu est antidatée, & copiée sur celle-ci.

On remarquera que la forme de la Bouteille (qui est gravée sur un feuillet plus grand que les pages du livre, & plié) semble avoir été inspirée par l'ustensile que tient à la main le personnage figuré sur le frontispice du *Pantagruel* de 1537, attribué à Denis Janot (voir page 78).

Bibl. Nat., Rés. Y2. 2171.]



90. LE || CINQVIESME || ET DERNIER LIVRE DES || faicts & dicts Heroïques du bon || Pantagruel, composé par M. || François Rabelais, Do- || cteur en Me- || decine. || \* || Auquel est contenu la visitation de l'Oracle || de la Dine Bachuc, & le mot de la bon- || teille: pour lequel auoir, est entrepris tout ce || long voyage. || Nouuellement mis en lumière. || A LYON. || PAR IAN MARTIN, || 1565.

#### LE

## CINQVIESME

ET DERNIER LIVRE DES
faicts & dicts Heroiques du bon
Pancagruel, composé par M.
François Rabelais, Docteur en Medecine.

Auquel est contenu la Sississa de l'Oracle de la Dine Bachne. El e mos de la bonteille pour lequel ausir, est entrepris tout ce long voyage.

Nouvellement mis en lumiere.

A LYON.

FAR IAN MARTIN,

1565.

In-16 carré de, 97 ff. inexactement chiffrés de 2 à 113, plus 2 ff. pour la table & l'Epigramme, un feuillet blanc & un feuillet plié pour l'image de la Bouteille.

Le feuillet plié manque à la plupart des exemplaires connus. Le Bulletin de la librairie Morgand (mars 1883) en signale un qui possède cette figure. C'est, croyons-nous, le seul cité. Cette édition reproduit le texte de celle de 1564 sans lieu, avec les mêmes erreurs de foliotation. On y voit apparaître pour la première fois, dans l'histoire de la Bibliographie rabelaisienne, le nom de Ian Martin, nom qui est, ici, fort probablement supposé. Il figure, dès 1528, sur le titre d'une traduction française du Peregrino de Caviceo; en 1610, il paraît encore, avec la rubrique Poitiers, sur celui des Escraignes dijonnoises de Tabourot. Ce nom, sur le titre du Ve Livre, & plus tard sur celui de certaines éditions des Œnvres, fait peut-être allusion à l'architecte Jean Martin, traducteur du Songe de Poliphile, dont un long passage se trouve imité dans le Ve Livre.

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2170.]

91. LE || CINQVIESME ET || DERNIER LIVRE DES || FAICTS ET DICTS HE- || ROÏQVES DV BON PANTAGRVEL, appellé || vulgairement l'Isle Sonnante: || composé par M. François || Rabelais Docteur en Medecine. || Auquel est contenu la visitation de l'Oracle de la || Diue Bacbub, & le mot de la Bouteille: pour le- || quel auoir, est entrepris tout ce long uoyage. || A Lyon, || 1565.

In-16 de 97 ff. chiffr. & 3 ff. non chiffr. pour la table & un fleuron.

Édition que nous trouvons citée dans le catalogue Lignerolles (n° 1786), jointe à un exemplaire des Œuvres, Troyes 1556. Nous n'avons pas vu cet exemplaire.

Il existe un certain nombre d'autres éditions du cinquième livre, avec titre distinct. Comme elles ont été imprimées pour être jointes aux quatre autres livres, nous les décrivons dans le chapitre suivant.

## ÉDITIONS COLLECTIVES

## PUBLIÉES SOUS LE TITRE D'ŒUVRES

92. LES || OEVVRES || DE M. FRAN || COIS RABE= || lais Docteur en Me || dicine, contenans || la vie, faicts & || dicts Heroi || ques de || Gargantua, & de son filz Pa= || nurge : Auec la Progno- || stication Panta= || grueline. || M. D. LIII. (1553).

# OEVVRES DE M. FRAN COIS RABE

lais Docteur en Me dicine, contenans la vie, faicts & dicts Heroi ques de

Gargantua, & de sonfilz Pas nurge: Auecla Prognos stication Pantas grueline.

## M. D. LIII.

In-16 carré de 932 pages chiffr., 21 p. ges non chiffr. & 3 ff. blancs. Car. ronds.

Le premier livre se termine au bas de la page 211.

Le verso (p. 212) contient le dizain de M. Hugues Salel, & la page 213, ce titre:

LE || SECOND || LIVRE DES || FAICTZ ET || dicts heroiques du || bon Panta || gruel, || Copose par M. Francois || Rabelais Docteur || en Medi || cine || Reueu et corrige pour la seconde édition || MD LIII. (1553).

Ce second livre se termine page 402. La page 403 est occupée par le dizain à l'esprit de la royne de Navarre, & la page 404 porte le titre suivant :

LE | TIERS LI- | VRE DES | FAICTZ ET | dictz heroiques du | noble Panta | gruel. | Compose par M. Francois | Rabelais docteur | en Medi- | cine | ET Calloier des Isles | Hieres. | M. DLIII. (1553).

Le Tiers livre, qui se termine page 645, est ici en 47 chapitres. Page 646, le titre:

LE || QVART || LIVRE DES || faictz et dictz He || roiques du || bon Pantagruel || compose par M. Francois || Rabelais Docteur en || medicine || Reueu et corrige pour la || seconde edition. || M. D. LIII. (1553).

Il n'y a pas la Briefue Declaration, & le livre se termine page 915. Page 916, le titre de la Prognostication pantagrueline, dont le texte va

jusqu'à la page 931.

La Table du premier livre commence page 932, & occupe en outre 5 pages non chiffrées. Viennent ensuite : la Table du second volume des || faiétz et diétz beroiques || du noble Panta || gruel, 4 pages non chiffrées, la Table du contenu au tiers livre || de Pantagruel, 5 pages non chiffrées, la Table des ma- || tieres contenues || en ce quatriesme livre des || faiéts et diéts Heroic || ques du noble et || bon Panta- || gruel, 6 pages non chiffrées, et la Table de la Prognostication || pantagrueline, une page non chiffrée. Enfin, 3 feuillets blancs complètent le volume.

Au bas de la dernière page, le registre suivant :

Registre abcdefghiklmnopqrstvxyz. ABCDEFGHIKLMN OPQRSTVXYZ. AA. BB. CC. DD. EE. FF. GG. HH. II. KK. LL. MM. NN. OO., suivi d'un erratum. C'est la première édition publiée sous le titre d'Œuvres.

Plusieurs bibliographes semblent croire, à tort, qu'elle a été donnée par Rabelais lui-même. Cela est inadmissible. Le fait que le *Tiers livre* suit ici le texte en 47 chapitres des premières versions, au lieu du texte définitif en 52 chapitres, nous paraît prouver que l'auteur n'a pas eu de part à cette publication, & qu'elle

est posthume.

La faute du premier titre (Panurge au lieu de Pantagruel) a été expliquée de la façon la plus bouffonne par Paul Lacroix. Nous avons évité autant que possible de citer les opinions de cet étrange érudit qui a touché à tout, qui, plus que personne, a vu passer sous ses yeux les documents les plus précieux, & qui en a fait presque constamment un si fol usage. Nous donnerons ici, à titre de curiosité, son argumentation, que nous trouvons dans l'Étude bibliographique sur le Ve livre de Rabelais (page 9):

«Le nom de Panurge, div-il, était imprimé à dessein, dans le titre de cette édition, au lieu de Pantagruel, qui sentait l'hérésie, & que les catholiques, comme les protestants, avaient mis à l'index : il fallait détourner l'attention des cafars, comme les appelait Rabelais, & non l'attirer sur un livre imprimé en secret pour les Pantagruelistes & non aultres. »

Les bibliographes sont généralement d'accord pour penser que cette édition a été imprimée à Paris. Elle est d'une typographie fort élégante, qui rappelle celle des Angeliers.

Les deux premiers livres suivent le texte de Pierre de Tours sans date (n° 86); le *Tiers livre*, celui de Wechel 1546 (n° 67) & le IV° livre, l'édition sans lieu de 1552 (n° 79).

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2174. — Taschereau 1654. — J. Renard, 549 (exemplaire aux armes de Louis XIII & Anne d'Autriche). — Bibl. du Musée Condé, n° 1654.]

93. LES || OEVVRES || DE M. FRANCOIS || RABELAIS DOCTEVR || en Medecine contenans la || vie, faits & dits Heroi || ques de || Guargantua, & de son filz Panurge: || Auec la pronostication Pantagrue- || line. || A TROYE || Par Loys que ne se meur point (Louis Vivant?) || 1556.

2 parties in-16, avec quatre titres. 415 pages chiffr. et 547 pages chiffrées, plus 12 feuillets non chiffr. pour les Tables.

## OE V V R E S DE M. FRANCOIS

KABELAIS DOCTEVA

en Medecine, contenans la vie, fatta & dits Elecoiques de

Guargantua, er de fon filz Panurge: Auec la pronostication Pantagrues line.



Par Loys que ne se meur point

Le texte suit celui de l'édition précédente. Pour le premier livre, il s'arrête au bas de la page 219 de la première partie; le verso, non chiffré, contient le dizain de Hugues Salel, & la page 221, chiffrée, donne le titre suivant:

LE || SECOND LI- || VRE DES FAICTS || ET DICTS HE- || roiques du bon Pantagruel || | | Composé par M. François Rabelais || Docteur en Medecine || Reueu & corrigé || pour la seconde || edition || M.D.XLVI. (sic).

A la suite du *Prologue*, se trouve le dizain : Cinq cens dizains, mille virlais... Le texte du livre, qui suit l'édition de P. de Tours sans date, s'arrête au bas de la page 415, dont le verso est blanc.

Le titre que nous venons de citer, & qui porte la date de M.D.XLVI. (1546), se trouve au 7° feuillet du cahier M. La date est par consé-

quent fautive, ce second livre ayant été imprimé en même temps que le premier.

La seconde partie contient les livres III & IV, la pronostication Pantagrueline pour l'an perpétuel, & les Tables :

LE || TIERS LI- || VRE DES FAICTS ET DICTS HEROI- || QVES DV NOBLE || Pantagruel, || Compose par Maistre François Rabe || lais docteur en medecine. || Et Calloier des Isles || Hieres. || (Ici, le fleuron du premier titre.) || A TROYE. || Par Loys qui ne se meurt point. || 1556.

Le texte, en 47 chapitres (46, par suite de l'omission du chiffre xxvII), s'arrête au bas de la page 251, dont le verso est blanc. A la page 253, chiffrée, le titre :

LE || QVART || LIVRE DES FAICTS || ET DICTS HE- || roicques du bon || Pantagruel. || • || Compose par M. François || Rabelais Docteur en || Medicine. || Reueu & corrigé pour la || seconde edition. || A TROYE || par Loys qui ne se meurt point. || 1556.

Le texte, en 67 chapitres, s'arrête page 531. Au verso, page 532, le titre de la *pronostication Pantagrueline*, dont le texte commence page 533 & va jusqu'à 547. Le verso de cette dernière est blanc. Suivent 12 feuillets de tables, le verso du dernier blanc.

[Nodier, 860. — Guillin d'Avenas, 2. — Lignerolles, 1786. — Cigongne, 1897 (Bibl. du Musée Condé, 1646 et 1647).]

94. LES || OEVVRES DE || M. François Rabelais, || Docteur en Me- || decine, || \* || Contenans la vie, faicts & || dicts Heroïques de Gar- || gantua, & de son filz || Pantagruel. || Auec la Prognostication || Pantagrueline. || M. D. LVI. (1556). [S. l.]

In-16 carré de 740 pages chiffrées, plus 14 ff. non chiffr., car. ronds; les Prologues sont en italiques. L E S

O E V V R E S D E M. François Rabelais, Docteur en Medecine,

Contenans la vie, faicts & dicts Heroïques de Gargantua, & de son filz Pantagruel.

Auec la Prognostication Pantagrueline.

### M. D. LV1.

Au verso du titre, le dizain Aux letteurs, en caractères italiques. Le texte commence au recto du feuillet suivant (p. 3). Le premier livre se termine page 169, au bas de laquelle se trouve le dizain de Hugues Salel. Au verso (p. 170):

Les Faicts & Dicts He- || roiques du bon || Pantagruel. || \* || LIVRE II. || Prologue de l'Auteur.

Le Prologue commence sur la même page, & le texte de Pantagruel (en 34 chapitres, inexactement chiffrés 33) va jusqu'à la page 316. Au bas de cette page, le dizain à l'Esprit de la Royne de Navarre, & à la page suivante le titre:

Les Faicts & Dicts He- || roiques du bon || Pantagruel || \* || Livre || Prologue de l'Auteur.

Le prologue commence par le mot *Buveurs*, & le texte du livre, qui s'arrête page 511, est en 48 chapitres, inexactement chiffrés 1-XLIX (les chiffres XXVII & XLVII manquent & il y a deux chapitres chiffrés XLV). Il suit probablement l'édition du *Tiers livre* dont nous ignorons la date, & que nous avons citée (n° 70) d'après Brunet.

Le verso de la page 511 est blanc & le titre du *Quart livre* occupe quatre lignes sur la page 513 :

Les Faicts & Dicts He | roiques du bon | Pantagruel. | Tivre IV.

L'Epistre à mon Seigneur Odet cardinal de Chastillon commence (en italiques) page 514, & le texte du livre IV, en 67 chapitres, s'arrête page 726. Il est suivi de la Pantagrueline prognostication pour l'an perpetuel (pages 727-740). La Table occupe ensuite 15 pages non chiffrées, & la Brieue declaration, 13 non chiffrées.

Cette édition est imprimée en petits caractères très nets, qui rappellent les

productions de J. de Tournes.

Le texte du livre IV suit un exemplaire non cartonné de Fezandat 1552, avec la Briene declaration. On y remarque, à la fin du chapitre XXXII, la phrase Caluins imposteurs de Genene, qui avait été supprimée dans Baltasar Aleman 1552 & dans 1553 sans lieu.

Les deux premiers livres suivent le texte de F. Juste 1542.

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>, 2175. — Ruble, n° 438. — Taschereau, n° 1655. — De Montesson. — Potier (1870), n° 1388. — J. de Rothschild, 1515. — Tripier, 551. — Lacarelle, 348. — Paillet, 36. — Musée Condé, 1645.]

95. LES || OEVVRES || DE M° FRANÇOIS || RABELAIS, DOCTEVR || en Medecine. || Contenant cinq liures, de la vie, faictz, & || dits heroïques de Gargantua, & de || fon Fils Pantagruel. || Plus, la Prognostication Pantagrueline, || auec l'oracle de la Diue Bacbuc, & || le mot de la Bouteille. || Augmenté des Nauigations & Isle Sonante. L'Isle || des Apedefres. La Cresme Philosophale, auec || vne Epistre Limosine, & deux autres Epistres || à deux Vieilles de differentes mœurs. || Le tout par M° François Rabelais. || A LYON, || Pap IEAN MARTIN. || 1558.

Trois parties factices in-12: 347 pp. chiffr. & 7 non chiffr. pour les 2 premiers livres; 469 pages chiffr. & 9 non chiffrées pour les livres III & IV, & 166 pages chiffrées plus 16 feuillets non chiffrés, le verso du dernier blanc, pour le cinquiesme livre & les pièces annexes. Sign. A-Z<sub>VI</sub>, Aa-Vu<sub>VI</sub>.

## OEVVRES

DE M° FRANÇOIS
RABELAIS, DOCTEVR
en Medecine.

Contenant cinq liures, de la vie, faiels, and dits heroiques de Gargantua, or de fon Fils Pantagruel.

Plus, la Prognostication Pantagrueline, aucc l'oracle de la Diue Bachuc, & le mot de la Bouteille.

Augmenté des Naugations & Isle Sonante. L'Isle des Apedefres. La Crofme Philosophale, auce une Epistre Limosine, Et deuxautres Epistres à deux Vueilles de différentes mesers.

Le tout par Me François Rabelais.



A LYON, PAP IBAN MARTIN.

1558.

Cette édition est antidatée. Elle est certainement postérieure à 1584, & a même probablement été imprimée après 1600. Les pièces annexes qu'elle contient à la suite du 5° livre n'ont paru, dans leur ensemble, avec les Œuvres de Rabelais qu'en 1584.

C'est à tort que les auteurs du Supplément du Manuel prétendent que le texte daté de 1558 suit celui d'Estiart 1596. En effet, le Tiers livre est ici en 52 chapitres, tandis qu'il est en 48 dans l'in-16 de 1596 (voir n° 115).

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2176-2178, exemplaire de Huet, annoté de sa main.]

BIBL. RABEL.

13

IMPRIMERIE NATIONALE.

96. LES || OEVVRES || DE M° FRANÇOIS || RABELAIS, DOCTEVR || EN MEDECINE. || Contenant cinq livres, de la vie, faiêls, & dits || heroïques de Gargantua, & de fon || Fils Pantagruel. || Plus, la Prognostication Pantagrueline, auec || l'oracle de la Diue Bacbuc, & le mot de || la Bouteille. || Augmenté des Nauigations & Isle Sonante L'Isle des || Apodefres. La Cresme Philosophale, auec une || Epistre Limosine, & deux autres Epistres à deux || Vieilles de différentes mœurs. || Le tout par M° François Rabelais. || (fleuron) || A LYON, || PAR IEAN MARTIN, || 1558.

Trois parties factices in-8°: 322 pages chiffr. & 4 ff. non chiffr. (le v° du dernier blanc), pour les deux premiers livres; 428 pages chiffr. & 5 ff. non chiffr. (le v° du dernier blanc), pour les livres III & IV, & 154 pages chiffr., pour le V° livre, plus 15 ff. non chiffr., pour la Table & les pièces annexes, y compris la Prognostication. Car. ronds.

Le fleuron du titre est le même que celui qu'on remarque sur l'édition de Lyon, 1599, Jean Martin.

Édition antidatée, comme la précédente. Elle suit le même texte, mais est très différente au point de vue de la typographie & du papier. Elle nous semble avoir été imprimée à Rouen, après 1620.

[Arsenal, B.-L., 147844. — Bibl. Sainte-Geneviève, Y. 4073.]

97. LES ŒVVRES DE || M. FRANÇOIS RABELAIS, || Docteur en Me- || decine. || Contenans la vie, faits & dits Heroiques de Gar- || gantua, & de son filz || Pantagruel. || Auec la Prognostication Pantagrueline. || M. D. LIX (1559). [S. l.]

2 tomes in-16 carré de 418 pages chiffr., plus 5 ff. non chiffr. de table, & 2 ff. blancs pour les 2 premiers livres & la prognostication; 533 pp. chiffr., plus 5 ff. non chiffr. de table pour les livres III & IV.

Nous n'avons pas vu cette édition. Brunet (Recherches, p. 118) dit qu'elle n'est pas inférieure, pour la beauté de l'impression, aux deux éditions de 1556, & qu'elle donne le 3º livre complet. La Prognostication s'y trouve placée après le 2º livre.

[Taschereau, 1656. — Lignerolles, 1787.]

98. Les || Oeuvres de || M. François Rabelais, || Docteur en Me- || decine. || Contenant la vie, faits & dits Heroiques de Gar || gantua, & de son filz || Pantagruel. || Auec la Prognostication Pantagrueline. || A LYON, || M. D. LXIIII (1564).

2 parties in-16 de 418 pp. chiffr., plus 5 ff. non chiffr. & 2 ff. blancs (2 premiers livres), & 533 pages chiffr., plus 11 pages non chiffr. (livres III & IV); titre encadré.

Nous n'avons vu, de cette édition, que la seconde partie, dont les signatures sont en lettres redoublées, de aa jusqu'à 72 iiij, et de AA à LL iiij. Elle semble avoir été faite sur celle de 1559; la disposition des pages est la même. Les passages grecs y sont dans les caractères propres à cette langue, ce qui n'est pas le cas de la plupart des éditions suivantes. La Prognostication suit le livre II.

On y trouve parsois joint le Cinquiesme livre portant la même date, & qui est, comme nous l'avons dit (voir n° 88), imprimé sur le même papier & avec les

mêmes caractères, mais dont l'encrage est moins net.

[Taschereau, 1657. — Guillin d'Avenas, 4.]

99. LES || OEVVRES || DE M. FRANÇOIS RA || BELAIS DOCTEVR || en Medecine, || \* | Cōtenans cinq liures de la vie, faicts || & dicts Heroiques de Gargan || tua, & de son fils Pantagruel : || Auec l'oracle de la Diue Bacbuc, & le mot de la Bouteille. || PLVS, || La Prognostication pan || tagrueline. || A LYON || M. D. LXV. (1565).

Trois parties in-16 carré. Livres I & II, & la Prognostication: 418 pages chiffr., plus 5 ff. non chiffr. & 2 ff. blancs; livres III & IV: 533 pages chiffr., plus 11 pages non chiffr.; livre V: 97 feuillets chiffr., plus 7 ff. non chiffr. pour la table, l'Epistre du Lymosin & la Chresme philosophale. Les titres sont dans un encadrement de satyres.

Les deux premiers livres sont signés de A à DD. Les livres III & IV, qui suivent, sans titre, avec pagination nouvelle, sont signés de aa à LL. C'est ici la première édition des Œuvres annonçant cinq livres sur le titre (nous avons dit que les deux éditions de 1558 sont antidatées). Le chapitre des Apedeftes manque au Ve livre, qui est intitulé:

LE || CINQUIESME || et dernier li || vre des faicts et || dicts heroïques du bon Panta || gruel, appelé vulgairemet ||

l'Isle Sonnate : coposé | par M. Fraçois Ra | belais docteur en medecine | auquel est contenu la visitation | de l'oracle de la Diue Bachuc et | le mot de la Bouteille : pour lequel | auoir est entrepris tout ce long | voyage. | A LYON | M.D.LXV. (1565).

La Chresme philosophale(1), et l'Epistre du Lymosin paraissent ici pour la première sois.

L'auteur de ces deux pièces est inconnu. La dernière se termine par ces mots: Ainsi signé Desbride Gousier. Or ce sobriquet plaisant se trouve, au bas d'une pièce de vers de Roger de Collerye: Cry pour l'abbé de l'église d'Auxerre & ses suppostz:

«Faict & donné en ung beau jardinet, Tout au plus près d'un joly cabinet Où bons buveurs ont planté maint rosier. Scellé en queue, & signé du signet Comme il appert, de *Desbridegozier*.»

(Voir Œuvres de Roger de Collerye, Paris, Jannet, 1855, in-8°, p. 276.) Collerye, mort en 1536, & qui, par conséquent avait pu lire le chapitre v de Pantagruel, serait-il l'auteur de l'Epistre du Lymosin?

[Taschereau, 1658. — E. Weyer, 59.]

noo. Les Oeuvres de || M. François || Rabelais, do || & teur en medecine, || contenans cinq liures de la vie, || faits et dits || heroïques de Gargantua & de fon || fils Pantagruel. || plus || la Prognostication pantagrueline avec l'oracle || de la Diue Bacbuc, & le mot de la Bouteille. || De nouueau ueu et augmenté de ce qui sen || fuit outre les précédentes impressions. || Les Nauigations, & isle sonnante. L'isle des Apedestes, la Cresme philosophale, auec || vne epistre Limosine. Le tout || par M. François Rabelais. || A LYON, || par Jean Martin || 1567.

<sup>(1)</sup> Au sujet de la Chresme philosophale, voir une spirituelle plaquette, intitulée: Protée-Cigale, équation curieuse, discussion mirificque & veri similes solutions de l'Utrum X de la Chresme philosophale des questions encyclopédiques de Pantagruel, par G. der Flag, apprentif abstracteur de quintessence. Tettigopolis, 1864, in-8° de 71 pages, fig. sur bois. La dernière page porte la signature: Brest, imprimerie Anner, Rampe 55. Nous n'avons pas pu découvrir le malin auteur qui se cache sous le pseudonyme de G. der Flag.

Trois parties in-16, car. ronds. Livres I & II, & Prognostication: 320 pages chiffr. plus 4 ff. non chiffr.; livres III & IV: 408 pages chiffr. plus 4 ff. non chiffr.; livre V: 160 pages.

Si cette édition, que nous n'avons pas vue, n'est pas antidatée, elle est la première dans laquelle on ait rétabli, au 5º livre, le chapitre des Apedeftes, qui était le xviº dans l'Isle Sonante de 1362, & qu'on a placé ici le viiº. Il est resté à cette place dans toutes les éditions suivantes, jusqu'à celle de Le Duchat, publiée en 1711.

lais, Docteur en medecine. || Contenant cinq liures de la vie, || faicts & dicts heroïques de || Gargantua, & de son || fils Pantagruel. || Et augmentez de l'Isle des Apede- || fres, de la cresme Philosophale, || & d'vne epistre Limosine: outre || la nauigation en l'Isle Sonnante, || la visitatio de l'oracle de la Diue || Bacbuc, & le mot de la Bouteille. || LA || Pronostication Pantagrueline. || A LION. || Par Jean Martin. || 1569.



In-16 carré, divisé en trois parties, mais d'une façon factice, les signatures se suivant: 402 pp. chiffr., plus 7 ff. non chiffr.; 533 pp. chiffr., plus 11 pages non chiffr.; 238 pp. chiffr. (les pages 203-208 ne sont pas chiffrées), plus 1 f. blanc.

L'encadrement du titre, que l'on retrouve dans les éditions de 1571 Estiart & 1573 Estiard (n° 102 & 104), se voit sur plusieurs ouvrages imprimés par ou pour Claude Micard, à Paris, entre 1569 & 1575.

Il est reproduit, ici en tête du IIe, du IIIe & du Ve livres.

Le IIIe livre n'a pas de titre; l'encadrement est en bordure des premières lignes du prologue.



Les passages grecs sont en caractères romains.

Le tiers livre est complet, en 52 chapitres.

Au verso du premier titre, au-dessus du dizain aux lecteurs, se trouve un petit portrait gravé en bois, que nous reproduisons ci-dessous.

Ce médaillon, qui est répété à la fin du Tiers livre & en tête du 5º livre, est le premier portrait que nous ayons rencontré dans une édition de Rabelais.

M. d'Albenas ne le mentionne pas. Il a été gravé à nouveau pour l'édition d'Estiart 1571 (voir n° 102).



Il semble que ce petit bois qu'on ne peut pas considérer comme représentant sûrement Rabelais, a été fabriqué d'après un profil de Clément Marot, qui a paru dans le recueil de portraits publié sans date à Lyon par Jean de Tournes (vers 1556).



Cette édition rappelle, pour le papier & la typographie, la seconde édition des Dialogues du nouveau françois italianizé (à Envers chez Guillaume Niergue 1579), dont l'impression, comme celle de la première, bien que différente, est attribuée à l'auteur, Henri Estienne.

On va voir que le nom de Nierg, autrement autographié, a également figuré sur des éditions de Rabelais. Il est possible que Jean ou Ian Martin, Estiart ou Estiard, Guillaume Niergue & François Nierg cachent quelquesois un seul & même imprimeur.

Il est en tout cas difficile d'admettre, comme Le Duchat l'a proposé, que H. Estienne ait pu laisser sortir de ses presses, à moins qu'il ne l'ait fait malicieusement, des textes aussi peu corrects que le sont en général ceux des éditions rabelaisiennes dont nous parlons.

[Bibl. de la ville de Besançon, 4773.]

102. OEVVRES DE || MAISTRE FRAN- || çois Rabelais, docteur || en medecine. || Contenat cinq liures de la vie, || faits & dits heroïques de Garga- || tua, & de son fils Pantagruel. || PLVS || La Pronostication Pantagrueline, || auec l'oracle de la Dine Bachue, & || le mot de la Bouteille. || De nouueau veu & augmenté de ce qui || s'ensuit outre les autres impressions. || Les nauigations & Isle Sonnante. L'isle || des Apedestes, la cresme Philosophale, || auec vne Epistre limosine, le tout par || M. Francois Rabelais. || A LION, || par Pierre Estiart. || 1571.



3 parties in-16. Livres I & II, & Prognostication: 320 pages chiffr., & 4 ff. non chiffr. pour la table; livres III & IV: 408 pages chiffr., & 4 ff. non chiffr.; livre V: 149 pages chiffr., & 6 ff. non chiffr.

l'Epistre du Lymosin, la chresme & la table; petits caractères ronds très nets, 35 lignes à la page.

Au verso du titre, au-dessus du dizain aux lecteurs, le portrait que voici, que M. d'Albenas ne mentionne pas,



& qui est la copie de celui de l'édition précédente. Le bois a été regravé, la figure est un peu plus allongée. Le portrait reparaît en tête des livres III & V. Les passages grecs sont ici imprimés en caractères romains.

[Labitte (1891), n° 696. — Taschereau, 1659. — Luzarche, 2904. — Lignerolles, 1788 & 1789.]

teur en Medecine. || Contenant cinq Liures de la vie, faicts, & dicts || Heroiques de Gargantua, & de son fils || Pantagruel. || Plus, la Prognostication Pantagrueline, || auec l'oracle de la Diue Bacbuc, & le || mot de la Bouteille. || Augmenté de ce qui s'ensuyt. || Les Nauigations & Isle Sonante. L'Isle des || Apedefres, La cresme Philosophale auec vne || Epistre Limosine. Le tout par Maistre || François Rabelais. || A LYON. || Par Pierre Estiard. || 1573.

Trois parties in-16. Livres I & II: 402 pages chiffr, plus 5 ff. non chiffr.; livres III & IV: 576 pages chiffr., plus 6 ff. non chiffr., fleuron au verso du dernier; livre V: 210 pages chiffr., plus 5 pages non chiffr. pour la table, 19 pages non chiffr. pour la Prognostication, 6 pages non chiffr. pour l'Epistre du Limousin, suivie du Dixain (Pour indaguer), qui est incomplet de deux vers, 3 pages pour la Chresme, puis un feuillet contenant un fleuron au recto & blanc au verso, & un feuillet blanc.

## OE V V R E S

DE M. FRANCOIS Rabelais, Docteur en Medecine.

Contenant cinq Liures de la vie, faills, & dills Heroiques de Ciargantua, & de fon fils Pantagruel.

Plus, la Prognostication Pantagrueline, auec l'oracle de la Diuc Bacbuc, & le mot de la Bouteille.

Augmenté de ce qui s'enfuyt.

Les Nauigations & Isle Sonante, L'Isle des Apedefres, La cresme Philosophale, auec vne Bpistre Limosine. Le tout par Massire François Rabelau.

#### A LYON.

Par Pierre Effiard.

## 1 5 7 3.

Le titre du cinquième livre ne porte ici ni nom de lieu, ni nom d'imprimeur. Ce titre est identique à celui de l'édition de Lyon, Jean Martin, 1584, ainsi que

## LE CINQVIEME

Liure des faicts & dicts Heroïques du bon Pantagruel.

Auquel est contenu ce qui s'ensuit.

Let nauigations & Isle Sonnante. L'Isle des Apedefres, de nouveau adiousté. La cresme Philosophale. Vnc Epistre Limosine.

Auet la visitation de l'oracle de la Diue Bachue, & le mot de la Bouteille : pour lequel, a esté entreprins tout ce long voyage. Le tout composé par M. François Rabelais Docteur en Medecine. le fleuron qui le précède (voir n° 109). Le texte du livre est imposé différemment; l'édition de 1584 a, en outre, deux Epistres à deux Vieilles.

[Arsenal, B.-L., 14784.]

104. LES || OEVVRES || DE M. FRANÇOIS || Rabelais, Docteur en || Medecine. || Contenat cinq liures de la vie, faits || & dits heroiques de Gargantua || & de son filz Pantagruel. || Plus la Prognosticatio Pan || tagrueline, auec l'oracle || de la diue Bacbuc, & le || mot de la Bouteille. || Augmenté de ce qui s'ensuyt. || Les Nauigations, & Isle Sonante || L'Isle des Apedefres, La cresme phi- || losophale auec une Epistre Limosi- || ne. Le tout par M. Franç. Rabelais. || A LYON. || Par Pierre Estiard. || 1573.



Trois parties in-16. I' & II livres: 402 pages chiffr., 5 ff. non chiffr. & 2 ff. blancs (la Prognostication est absente, malgré l'annonce du titre);

III. & IV. livres: 576 pages non chiffr. & 6 ff. non chiffr., titres encadrés (voir n° 99); V. livre: 209 pages chiffr., plus 15 pages non chiffr. & 2 ff. blancs, le verso du dernier contenant la figure de la Bouteille.

Ici, le 5e livre, qui fait partie du volume, puisqu'il commence au milieu d'un cahier, porte un nom d'imprimeur & un lieu d'impression différents: A Anvers. Par François Nierg. 1573. Le titre n'est pas encadré.

#### LE CINQVIESME

Liure des Faictz & dictz Heroiques du bon Pantagruel.

Auquel est contenu ce qui sensuyt.

Les nauigations & Isle fonnate. L'Isle des Apedefres, de nouveau adiousté. La cresme philosophale. Vne epistre limosine.

Auec la visitation de l'oracle de la Diue Bachuc, & le mot de la Bouteille: pour lequel a esté entrepsins tout ce long voyage. Le tout compose par M. François Rabelais Docteur en Medecine.

A ANVERS.
Par François Nierg.

C'est cette version du cinquième livre que Le Duchat cite comme l'édition d'Anvers, François Nierg 1573, & non celle que nous décrivons au numéro suivant.

A la fin du livre, après un feuillet blanc, un autre feuillet, blanc au recto, avec, au verso, le Pourtraict de la Bonteille.

[Bibl. de l'Institut, R. 180\*\*. - Yemeniz, 2375.]

Docteur en Me- || decine. || Contenant cinq liures de la vie, faicts, & || dits heroïques de Gargantua, & de || fon fils Pantagruel. || PLVS || La Pronostication Pantagrueline, auec l'oracle || de la diue Bacbuc, & le mot de la Bouteille. || De nouveau veu & augmenté de ce qui || s'enfuit, outre les autres impressions. || Les nauigations & Isle sonnante. L'Isle || des Apedefres, La cresme Philosophale || auec vne Epistre Limosine. Le tout par || M. François Rabelais. || A ANVERS, || Par François Nierg. || 1573.



Trois parties in-16, car. ronds très menus, 35 lignes à la page. Livres I & II

& Pantagrueline Pronostication: 320 p. chiffr., plus 4 ff. non chiffr.; livres III & IV: 408 p. chiffr. & 4 ff. non chiffr.; livre V: 149 p. chiffr. & 11 p. non chiffr.

Tous les titres (titre général, second, troisième & cinquième livres), dans le même encadrement, portent l'indication : A Anvers, par François Nierg. 1573.

Le verso de la première page est occupé par le dizain Aux lesteurs; le Gargantua se termine page 163, dont le verso est blanc. La page 165, non chiffrée, annonce le second livre, dans l'encadrement, & contient en outre le dizain de Hugues Salel. Au-dessous du titre du Tiers livre, se lit le dizain à l'essprit de la royne de Navarre, & le verso est blanc. L'Epigramme signée Nature Quite est au verso du titre du cinquiesme livre.

Cette édition, fort élégamment imprimée, reproduit, ligne pour ligne, celle de

Pierre Estiart 1571 (voir nº 102). Le portrait n'y figure pas.

Aucun bibliographe, à notre connaissance, ne l'a encore décrite; celle que mentionnent Le Duchat & Brunet sous le même nom d'imprimeur & la même date, & qu'ils attribuent aux presses d'Henri Estienne, est l'édition partielle du cinquième livre que nous citons au numéro précédent, & qui est d'une typographie fort différente.

[D'après un exemplaire qui nous appartient.]

106. LES || OEVVRES || DE M. FRANÇOIS || Rabelais, Docteur en || Medecine. || Contenant cinq liures de la vie, faitly & dicts || Heroiques de Gargantua, & de son || filz Pantagruel. || PLVS || La Prognostication Pantagrueline, auec || l'Oracle de la diue Bacbuc, & le || mot de la Bouteille. || De nouveau veu & augmenté de ce qui s'ensuyt. || Outre les precedentes Impressions. || Les Nauigations & Isle Sonante. L'Isle des || Apedefres, La cresme philosophale, || auec vne Epistre Limosine. Le || tout par M. François || Rabelais. || A LYON. || Pour Pierre Estiard. || 1574.

Trois parties factices in-16, car. ronds. I & II (la Prognostication manque, malgré l'annonce du titre): 402 pages chiffr., plus 5 ff. de table & 2 ff. blancs, le verso du dernier occupé par le dizain à l'Esprit de la Royne de Navarre; III & IV: 576 pages chiffr., plus 6 ff. non chiffr., fleuron au verso du dernier; livre V: 209 pages chiffr., plus 15 pages non chiffr., pour l'Epistre du Lymosin, la Cresme Phylosophalle (sic), la table & un fleuron, & 2 ff. blancs.

# OE V V R E S

D.B. M. FRANÇOIS Rabelais, Docteur en Medecine.

Consenant cinq lures de la rie faille El dille Heroiques de Garganiua, es de fou filz Pantagruel.

P 1 V S
La Prognostication Pantagrueline, aucc
l'Oracle de la diue Bacbue, & le
mot de la Bouteille.

De nouneau veu & augmenté de ce qui s enfuyt.

Outre les precedentes Impressions.

Les Nauigations & Isle Sonante. L'Isle des Apedefres, La cresme philosophale, auec vne Epistre Limosine. Le tout par M. François Rabelais.

A LYON.
Pour Pierre Estiard.

Ici, le 5° livre, qui appartient au volume, puisqu'il commence au milieu d'un cahier, porte un nom d'imprimeur, une date & un lieu différents: A Anvers. Par François Nierg 1573. Son titre est identique à celui du cinquième livre joint à l'édition des Œuvres d'Estiard 1573 (voir page 204). La figure de la Bouteille n'est pas dans cette édition.

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2179.]

cteur en Medecine. || Contenans cinq Liures de la vie, faits, & dits || heroïques de Gargantua, & de son || fils Pantagruel. || PLVS || La Prognostication Pantagrueline, auec l'oracle || de la dine Bacbuc, & le mot de la Bouteille. || De nouveau veu & augmenté de ce qui s'en- || suit, outre les autres impressions. || Les na-

uigations & Isle sonnante. L'Isle des | Apedefres, La cresme Philosophale, auec | vne Epistre Limosine. Le tout | par M. François | Rabelais. | EN ANVERS. | PAR FRANCOIS NIERG | 1579.

## OEVVRES DE M. FRANCOIS

RABELAIS DO-

Eteur en Medecine

中心地

Contenans cinq Linres de la vic, faits, & dits heroïques de Gargantua, & de fon file Pantagruel.

PLVS

La Prognestiention Pantagrueline, auer Poracle de la dine Bachne, & le mot de la Benteille.

De nouveau veu & augmenté de ce qui s'enfutt, outre les auures impressions.

des nauigations & Isle sonnante. L'Isle des Apedefres, La cresmo Philosophale, auec vne Epistre Limosine. Lotout par M. François Rabolais

PAR FRANCOIS NIERG

In-16 de 1150 pages chiffr., plus 14 ff. non chiffr. & I f. blanc.

Cette édition est très différente, pour le papier & l'impression, de celle de Nierg 1573. Elle n'est certainement pas sortie des mêmes presses. Le texte en est également différent. Le cinquième livre suit l'édition de Ian Martin 1565; il ne contient pas le chapitre des Apedeftes, malgré ce qu'annonce le titre général. La Ciesme philosophale & l'Epistre limosine, annoncées au même titre, n'y figurent pas non plus. La Prognostication est à la suite du deuxième livre. Le Tiers livre est complet en 52 chapitres.

Au chapitre XXXII du quatrième livre, se lit la phrase : Demoniacles Calvins

imposteurs de Genève, qui n'est pas dans l'édition de 1573.

L'exemplaire de la Bibliothèque Nationale a appartenu à Jamet le jeune, qui

a couvert les marges de notes manuscrites, & a ajouté de nombreux feuillets pour en inscrire d'autres. La plupart de ces notes sont empruntées à Le Duchat; certaines sont personnelles. Elles ont été relevées en partie & publiées dans le Bulletin du bouquiniste, du 15 août 1863.

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2183.]

108. LES OEVVRES de M. François Rabelais, contenant cinq livres de la vie, faiêts et diêts heroiques de Gargantua et de son filz Pantagruel. Lyon. Pierre Estiard, 1580.

In-16.

Le catalogue Le Petit (de Maxéville), nº 1270, mentionne cette édition, que nous n'avons pas vue, & fait suivre l'énoncé sommaire du titre, des lignes suivantes:

«Édition rare, ayant échappé aux recherches de M. Brunet, qui décrit minutieusement dans la dernière édition du Manuel, toutes les éditions d'Estiard, sans citer celle-ci.»

Nous ignorons où a passé l'exemplaire, que le catalogue annonce comme grand de marges & relié en velin. Au sujet des éditions d'Estiard, le *Manuel* ne les décrit pas minutieusement. Brunet déclare, d'ailleurs, que, de quatre qu'il mentionne, il n'en a vu que deux.

109. LES || OEVVRES || DE M. FRANCOIS || Rabelais, Docteur en || Medecine. || Contenant cinq Liures de la vie, faicts, & dits || Heroiques de Gargantua, & de son || fils Pantagruel. || PLVS, la Prognostication Pantagrueline, || auec l'oracle de la Diue Bacbuc, || & le mot de la Bouteille. || Augmenté de ce qui s'ensuit. || Les Nauigations & Isle Sonante. L'Isle des || Apedefres, la Cresme Philosophale, auec vne || Epistre Limosine, & deux autres Epistres || à deux Vieilles de différentes mœurs. || Le tout par M. François Rabelais. || A LYON || PAR IEAN MARTIN. || 1584.

Trois parties in-16 de 402 pages chiffr., plus 5 ff. non chiffr.; 576 pages chiffr., plus 6 ff. non chiffr., au verso du dernier, un fleuron semblable à celui de la page correspondante de l'édition de Lyon, Estiard 1573 (voit n° 103), & 210 p. chiffr., plus 19 ff. non chiffr.; car. ronds.

BIBL. RABEL.

14

# OEVVRES

DE M FRANÇOIS Rabelais, Docteur en Medecine

Contenuent cinq Lures de la vie, faills, & dit: Eleroiques de Garganna, & de fon jus Pantagruel.

P L v s, la Prognostication Pantagrueline, auec l'oracle de la Diue Bacbuc, & le mot de la Bouteille.

Augmenté de ce qui s'enfuit.

Les Naugations & Use Sonante L'isle des Apedefres, La Cresme Philosophale, auec rne Epistre Limosine, & deux autres Epistres à deux Vieilles de differentes mœurs.

Le tout par M. François Rabelais.

PAR ISAN MARTIN

Nous avons dit plus haut (voir n° 103) que le titre du cinquième livre, sans lieu ni date, est identique à celui du même livre qui suit l'édition de Lyon, Estiard 1573, & que ce livre est ici augmenté des Epistres à deux Vieilles, qui paraissent pour la première fois en 1584 à la suite des Œuvres de Rabelais. Ces deux pièces sont de François Habert d'Issoudun; elles avaient paru en 1551, dans la seconde édition des Sermons satyriques du sententieux poete Horace, donnés par ce poète chez Michel Fezandat. L'une d'elles paraphrase la x11º épode d'Horace, Ad anum libidinosam.

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 2183-2184.]

110. Les mêmes, même date.

J.-Ch. Brunet cite, sans en donner le titre, une autre édition de Jean Martin avec la date de 1584. Il la décrit :

In-16 de 32 pages préliminaires, 388 & 404 pages de texte.

Il ajoute qu'elle est fort jolie d'impression, mais il oublie de renseigner le lecteur sur ce que contiennent les «32 pages préliminaires». (Voir Recherches. . ., p. 120.) Nous ne l'avons pas rencontrée.

III. Les Oeuvres de M. François Rabelais... Lyon, Jean Martin, 1586. In-16.

Édition citée par le Manuel. Nous ne l'avons pas vue, & ne possédons aucun renseignement à son sujet.

TEVR || en Medecine. || Contenant cinq liures, de la vie, faicts, co || dits heroiques de Gargantua, co de || fon fils Pantagruel. || Plus, la Prognostication Pantagrueline, || auec l'oracle de la Diue Bacbuc, & || le mot de la Bouteille. || Augmenté des Nauigations co Isle Sonante. L'Isle || des Apedefres. La Cresme Philosophale, auec || vne Epistre Limosine, co deux autres Epistres || à deux Vieilles de differentes mœurs. || Le tout par M° François Rabelais. || A LYON, || Par Iean Martin. || m.d.lxxxvIII. (1588).

Trois parties in-12 de 347 p. chiffr., plus 7 pages non chiffr.; 469 p. chiffr., plus 9 p. non chiffr., & 166 p. chiffr., plus 16 ff. non chiffr., le v du dernier blanc.

La division en trois parties n'est qu'apparente. Les signatures se suivent, en effet; elles vont de A à Z & de Aa à  $Vu_{v1}$ . Cette édition, probablement antidatée, est identique, ligne pour ligne, mot pour mot, à celle de 1558 in-12 (voir n° 95). Les lettres ornées sont différentes.

113. LES OEVVRES || DE M. FRANCOIS || RABELAIS, DOCTEVR || en Medecine. || Contenant cinq liures de la vie, faicts & || dits Heroïques de Gargantua, & || de son fils Pantagruel. || Plus, la Prognostication Pantagrueline, || auec l'Oracle de la Diue Bacbuc, || & le mot de la Bouteille. || Augmente de ce qui s'ensuit. || Les Nauigations & Isles Sonantes. L'Isle des || Apedefres, La Cresme Philosophale, || auec vne Epistre Limosine, & deux || autres Epistres à deux Vieilles || de différentes mœurs. ||

Le tout par M. François Rabelais. | A LYON, | PAR IEAN MARTIN. | M.D.XCIII. (1593).

Trois parties in-12 de 170 ff. chiffr., plus 4 ff. non chiffr.; 231 ff. chiffr., plus 4 non chiffr., & 84 ff. chiffr., plus 17 ff non chiffr. & 1 f. blanc.

La division en trois parties n'est qu'apparente. Les signatures se suivent. Elles vont de A à Z & de a à  $v_5$ . Cette édition ne diffère des in-12 signés Jean Martin que par le fait qu'elle est chiffrée par feuillets au lieu de l'être par pages. La typographie est soignée. Le papier est médiocre.

[Bibl. Nat., Rés. Y2, 2187.]

114. Les Oeuvres de M. François Rabelais, docteur en Medecine, contenant cinq livres de la vie, Faits et dits heroyques de Gargantua et de son fils Pantagruel. A Lyon, par Jean Martin M.D.XCVI. (1596).

In-12.

Le cinquième livre a un titre à part sous la même date.

Nous empruntons ce titre au catalogue Guillin d'Avenas. L'édition suivrait, d'après ce catalogue, celle de 1558 in-12, «avec quelques variantes d'orthographe & de noms propres estropiés ». (Ils le sont déjà passablement dans l'édition de 1558.)

[Guillin d'Avenas, 5.]

Eteur en Me- || decine, || Contenans la vie, faicts & || dicts Heroïques de Gar- || gantua, & de son filz || Pantagruel. || Auec la Prognostication || Pantagrueline. || M.D. xcvi. (1596). [S. l.]

Le Ve livre porte : A LION, par pierre estiart. clo.lo.xcvi. (1596).

Deux parties in-16 de 800 p. chiffr., plus 15 ff. chiffr. & 1 f. blanc; 184 p. non chiffr., plus 5 ff. non chiffr. & 1 f. blanc.

Cette édition, pour les quatre premiers livres, est une reproduction assez fidèle de l'édition de 1556 sans lieu (voir n° 91). La seule différence notable est qu'à la

fin du chapitre XXXII du quatrième livre, on a supprimé la phrase : demoniacles Calvins imposteurs de Genève. Le troisième livre, comme dans l'édition de 1556, est divisé en 49 (48) chapitres, avec les mêmes erreurs de numérotation. La Briene declaration suit le quatrième livre, ce qui donne à cette édition un certain intérêt. Elle est, à notre connaissance, la seule, publiée sous le titre d'Oevvres, qui, depuis l'édition de 1556, reproduise cette pièce importante. Elle est élégamment imprimée, en caractères très fins.

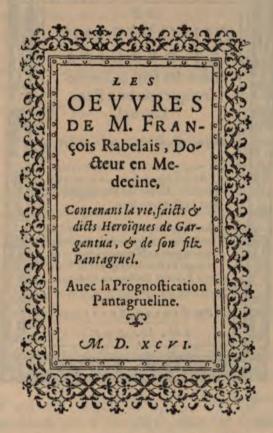

Le Duchat, qui n'a pas connu l'édition de 1556, s'est souvent servi de celle que nous décrivons ici. Il est probable que le cinquième livre que l'on y trouve généralement joint, & qui porte tantôt la date de 1596, comme l'indique notre facsimilé, tantôt celle de 1597, si nous en croyons le catalogue Guillin d'Avenas, a été imprimé après que les quatre premiers ont été mis en vente. Nous possédons, en effet, un exemplaire dans sa reliure originale, qui ne contient que la première partie, suivie de quatre feuillets de garde du même papier que le volume. Le cinquième livre, imprimé en italiques, suit l'édition de 1571 (voir n° 102); mais l'épigramme Nature quite manque.

Il est peu vraisemblable que cette édition ait été imprimée à Lyon. Nous pensons qu'elle a dû sortir des presses protestantes de Montbéliard, ou peut-être de celles de La Rochelle. (Voir p. 256, à : Durel.)



[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2190-91. — Pichon, 980 (ex. d'Hoym.) — Taschereau, 1660. — Potier, 1389. — J. de Rothschild, 1516. — Guillin d'Avenas, 6.]

TEVR || en Medecine. || Contenant cinq liures de la vie, faits, & || dits Heroyques de Gargantua, & de || fon fils Pantagruel. || Plus, la Prognostication Pantagrueline, || auec l'Oracle de la Diue Bacbuc, || & le mot de la Bouteille. || Augmenté de ce qui

l'enfuit. || Les Nauigations & Isles Sonantes, L'Isle des Apedefres || La Cresme Philosophale, auec une Epistre || Limosine, & deux autres Epistres à deux || Vieilles de differentes mœurs. || Le tout par M François Rabelais. || A LYON, || PAR IEAN MARTIN. M. D. XC IX. (1599).

Trois parties (factices) in-12, car. ronds, 322 pp. chiffr., plus 4 ff. non chiffr.; 435 pp. chiffr., plus 9 pp. non chiffr.; 2 154 pp. chiffr., plus 16 ff. non chiffr.

Cette édition, assez élégamment imprimée, suit le texte de celle de 1558, in-12 (voir n° 95).

[Bibl. Nat., Rés. Y2. 835 B.]

117. Les Oeuvres... 1599. Chez les héritiers de Simon Jean.

Édition signalée par Regis; nous ne la connaissons pas.

Regis la cite d'après une communication du colonel Below, «adjudant de S. A. R. le prince royal de Prusse, amateur très versé dans l'histoire littéraire du xviº siècle», qui possédait un exemplaire de cette édition en 1840.

Elle serait identique à celle de J. Martin, sans date.

TEVR || en Medecine. || Contenant cinq liures de la vie, faits, & dits || Heroïques de Gargantua, & de son || fils Pantagruel. || Plus, la Prognostication Pantagrueline, auec || l'Oracle de la Diue Bacbuc, & || le mot de la Bouteille. || Augmenté de ce qui s'ensuit. || Les Nauigations & Isles Sonantes, L'Isle des Ape- || defres, La Cresme Philosophale, auec une Epistre || Limosine, & deux autres Epistres à deux || Vieilles de differentes mœurs. || Le tout par M. François || Rabelais. || Derniere edition de nouueau reueuë || & corrigee. || A LYON, || Par Iean Martin. || 1600.

Trois parties factices in-12, de 347 pp. chiffr., plus 7 pp. non chiffrées; 469 pp. chiffr., plus 9 pp. non chiffr.; & 166 pp. chiffr., plus 17 ff. non chiffr., le dernier blanc.

Le cinquième livre, qui commence au 9° feuillet du cahier Mm, a un titre à part, avec la date 1600. Le verso de l'avant-dernier feuillet est occupé par un fleuron.

Cette édition, qui semble être sortie d'une presse rouennaise, est d'une typographie assez nette, & le papier en est fin.

119. LES OEVVRES... à Anvers, par Iean Fuet, 1602.

Nous n'avons pas rencontré cette édition, qui est mentionnée par plusieurs bibliographes, & qui est probablement semblable à la suivante.

120. LES || OEVVRES DE || M. FRANCOIS || RABELAIS, DOCTEVR || en Medecine || Contenant cinq liures de la vie, faits & dits || Heroïques de Gargantua, & de son || fils Pantagruel. || Plus, la Prognostication Pantagrueline, auec || l'Oracle de la Diue Bacbuc, & || le mot de la Bouteille. || Augmenté de ce qui s'ensuit. || Les Nauigations & Isles Sonantes, L'Isle des || Apedefres, La Cresme Philosophale, auec vne || Epistre Limosine, & deux autres Epi- || stres à deux Vieilles de differentes || mœurs. Le tout par M. Fran- || çois Rabelais. || Dernière edition de nouueau reueuë & corrigée. || A ANVERS, || Par IEAN FVET. || 1605.

Trois parties factices, in-12 allongé de 347 pp. chiffr., plus 7 pp. non chiffr.; 469 pp. chiffr., plus 9 pp. non chiffr.; & 166 pp. chiffr., plus 19 pp. non chiffr., une page & 1 f. blancs.

[Bibl. Nat., Rés. Y2...]

121. Les mêmes, avec un V° livre daté de 1608.

Le Catalogue de la librairie Émile Paul & Chevallier, 1889, page 381, nº 3997 & 3998, signale deux éditions d'Anvers, Jean Fuet 1605, semblables, dit le catalogue, pour la division & le nombre des pages, mais avec des ornements typographiques différents. L'une d'elles a un Ve livre daté 1608.

122. LES | OEVVRES | DE M. FRANCOIS | RABELAIS, DOCTEVR | en Medecine. | Contenant cinq liures de la vie, faits

Corrigé & re- || stitué en plusieurs lieux. || A LYON, || Par IEAN MARTIN. (S. d.)

Trois parties in-12, de 347 pp. chiffr., plus 7 pp. non chiffr.; 469 pp. chiffr., plus 9 pp. non chiffr.; & 166 pp. chiffr., plus 17 ff. non chiffr., le dernier blanc.

Le cinquième livre a un titre à part, avec la date 1608 (en chiffres arabes). Cette édition, d'une typographie assez élégante, comparativement aux petites éditions in-12 portant le nom de Jean Martin, nous paraît avoir été imprimée à Rouen.

#### 123. Les mêmes. A LYON, Par IEAN MARTIN. In-12, sans date.

Édition identique à la précédente. Elle n'en diffère que par les ornements typographiques & par le titre du cinquième livre, qui est daté de M DC VIII (en chiffres romains).

[La Bibl. de l'Institut en possède un exemplaire.]

124. LES || OEVVRES || DE M. FRANCOIS || RABELAIS, DOCTEVR || en Medecine. || Contenant cinq liures, de la vie, faicts & || dicts heroiques de Gargantua, & de || fon fils Pantagruel. || Et augmentees de l'Isle des Apedefres, de la || chresme Philosophale, & d'vne epistre Li- || mosine : Outre la nauigation en l'Isle Son- || nante, la visitation de l'oracle de la Diue Ba- || buc, & le mot de la Bouteille. || Plus la Prognostication Pantagrueline, ou || Almanach pour l'an perpetuel. || A LYON. || Par IEAN MARTIN. (S. d.)

Trois parties in-12 de 347 pp. chiffr., plus 7 pp. non chiffr.; 469 pp. chiffr., plus 9 pp. non chiffr.; & 166 pp. chiffr., plus 17 feuillets non chiffres, le verso de l'avant-dernier & le dernier blancs.

Le V° livre a un titre à part, également sans date. Le texte de cette édition suit celui de l'in-12 daté de 1558. 125. LES || OEVVRES || DE M. FRANCOIS || RABELAIS, DOCTEVR || en Medecine, || Contenat cinq liures de la vie, faits & dits || Heroïques de Gargantua, & de son || fils Pantagruel. || Plus, la Prognostication Pantagrueline, ou || Almanac pour l'an perpetuel, Auec l'Epi- || stre du Limosin Excoriateur : Et la || Cresme Philosophale. || Le tout de nouueau reueu, corrigé & re || stitué en plusieurs lieux. || A LYON, || PAR IEAN MARTIN. || 1608.

Trois parties in-12 de 347 pp. chiffr., plus 7 pp. non chiffr.; 469 pp. chiffr., plus 9 pp. non chiffr.; & 166 pp. chiffr., plus 17 ff. non chiffr., le dernier blanc.

Le V° livre a un titre à part, avec la date 1608. Le verso de l'avantdernier feuillet est occupé par le même fleuron que celui qui orne la dernière page de l'édition de 1600 (voir n° 118), alors que cette page est blanche dans les trois éditions précédentes qui suivent toutes, comme celle-ci, du reste, le texte de l'in-12 daté de 1558.

126. LES OEVVRES de M. François Rabelais, contenant cinq liures... A Troyes, par Loys qui ne se meurt point, 1613.

Trois parties factices in-12.

Édition semblable, comme disposition, & pour le texte, aux précédentes. Elle semble imprimée à Rouen & on l'a attribuée à tort à l'imprimeur de 1556 (voir n° 93). L'indication fantaisiste du lieu d'impression est la seule différence que présente cette édition avec celles de format in-12 qui portent le nom de Jean Martin.

127. LES || OEVVRES || DE MAISTRE || FRANÇOIS || RABELAIS, DOCTEVR || en Medecine. || CONTENANT CINQ LIVRES || de la vie, faicts & dicts Heroiques de || Gargantua, & de son fils Pantagruel. || Plus la Prognostication Pantagrueline, ou Al- || manach pour l'An perpetuel, auec l'Epistre du || Limosin Excoriateur & la Cresme Philoso- || phale. || Imprimé suyuant la premiere Edition Censuree || en l'Annee 1552. || M.DC.XXVI. (1626).

#### LES

# OEVVRES DE MAISTRE

FRANÇOIS

RABELAIS, DOCTEVR en Medecine.

de la vie, faitts & ditts Heroiques de Gargantua, & de son fils Pantagruel.

Plus la Prognostication Pantagrueline, ou Almanach pour l'An perpetuel, auec l'Epistre du Limosin Excoriateur & la Cresme Philosophale.

Imprimé suyuant la premiere Edition Censuree en l'Annee 1552.



### M. DC. XXVI.

In-8° de 1058 pp. inexactement chiffrées, les deux dernières sans numérotation, ¿ la précédente portant le chiffre 4011, plus 11 ff. non chiffr. pour la table.

On trouve, très rarement, un autre tirage de cette édition, ayant, comme titre, un portrait de Rabelais, gravé par Michel Lasne, avec, au verso, le dizain Aux lecteurs, &, au bas, les lignes suivantes :

Les Oeuures de M. F. Rabelais. D. en Medesine II ou et contenue lhistoire des faicts heroiques de II Gargantua & de son sils Pantagruel.

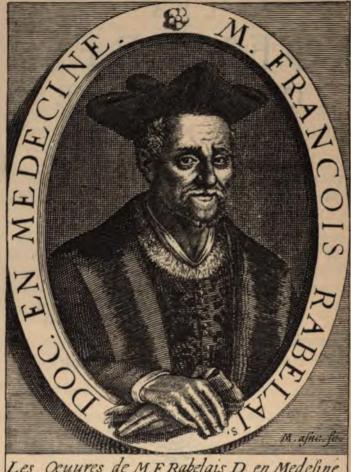

Les Ocuures de M.F. Rabelais D en Medesine ou et contenue lhistoire des faits heroiques de Gargantua et de son fils Pantagruel.

On pourrait croire que cette planche a été gravée pour remplacer, en carton, le titre erroné qui annonçait des pièces absentes de l'édition. Il n'en est rien, le portrait correspond au 8° feuillet du premier cahier. Les deux tirages présentent, en outre, de légères différences, & celui dont le titre est gravé a précédé l'autre, comme le prouvent certaines corrections.

Il existe un tirage à part de la planche de M. Lasne. Le verso en est

blanc, & au-dessous des mots Les Œuvres de M. F. Rabelais, etc., on a ajouté: Chez P. Mariette a les perance.

Édition particulièrement intéressante, en ce qu'elle interrompt la série des contresaçons signées Jean Martin & qu'elle est, en quelque sorte, depuis 1553, la première composée sur des versions originales des livres séparés. Disons tout de suite qu'elle est imprimée avec une grande négligence, qu'elle contient presque à chaque ligne plusieurs coquilles, que la pagination en est fort santaisiste & que la mise en pages présente en divers endroits des interversions. Elle ne doit point, pourtant, être méprisée, & Le Duchat s'en est souvent servi utilement. Elle a, en effet, été faite sur de bons textes &, malgré ses fautes typographiques, a pu donner de précieuses indications à l'éditeur de 1711.

Elle est divisée en cinq parties. Le titre imprimé a été inspiré par celui de l'édition de J. Martin, sans date (n° 122); il annonce la Prognostication Pantagrueline, ou Almamach pour l'An perpetuel, auec l'Epistre du Limosin Excoriateur & la Cresme Phi-

losophale, bien que ces pièces ne figurent pas dans le volume.

Mais le texte suit, pour les deux premiers livres, l'édition de Pierre de Tours sans date (n° 86), moins la *Prognostication*; pour les troisième & quatrième, les éditions de Fezandat 1552, & pour le cinquième, celle de Ian Martin 1565.

Chaque livre a un titre à part, avec la date de M.DC.XXVI. Le Premier va jusqu'à la 212° page, chiffrée 235 & signée Niij; il se termine par le mot FIN.

Le Second livre occupe 172 pages. La dernière, chiffrée 358, se termine par les mots: Fin des Croniques de Pantagruel Roy des Di- || pfodes restituez à leur naturel, auec ses || faicts, & prouesses espounetables: co- || posez par seu M. Alcofribas || acstracteur de quin- || te essence.

La page suivante, chiffrée 359 & signée Aaiii, contient le dizain de François Rabelais à l'Esprit de la Royne de Nauarre, & le verso, le profil

que l'on verra à la fin de cet article, page 222.

Nous avons retrouvé une reproduction de ce bois (celui qui a servi à l'édition de Rabelais de 1626 a été gravé avant 1600) dans plusieurs éditions hollandaises de la Satyre Ménippée (1600, 1604, 1611, 1624, 1634), où il est donné comme le portrait du Seigneur Agnoste. Il est aisé de voir que la planche du Rabelais de 1626 est antérieure aux reproductions dont nous parlons, nous n'avons pas pu découvrir la publication pour laquelle elle a été gravée originairement.

Le Troisiesme livre, dont le titre rappelle, par sa disposition typographique, celui de l'édition de Fezandat, dont il répète l'indication : Reueu, corrigé par l'Autheur, sus la censure antique, suit, comme nous le disions plus haut, le texte de cette édition. Il va jusqu'à la page chissrée 605,

dont le verso est blanc.

Le Quatriesme livre qui suit un exemplaire non cartonné de l'édition de Fezandat, & sans la briefve declaration, s'arrête à la page 935, dont le verso est blanc.

Puis le Cinquiesme livre, «Imprimé fus la censure antique», occupe les pages 939-1106 (les deux dernières non chiffr.), & se termine par ces deux lignes:

Fin des Oeuvres de Maistre François Rablais, Docteur en Medecine.

Il ne contient pas le chapitre des Apedeftes. La typographie, assez élégante, nous semble parisienne.



[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 837 (sans le frontispice gravé). — Institut, R. 180\* (sans le frontispice). — Cat. Herpin (2° partie), 137, (ex. avec frontispice). — Renard, 550, (ex. avec frontispice).]

128. LES || OEUVRES || DE || M. FRANÇOIS RABELAIS, || Docteur en Medecine. || Dont le contenu se voit à la page || suivante. || Augmentées de la vie de l'Auteur & de || quelques Remarques sur sa vie || & sur l'histoire. || Avec l'explication de tous les mots || difficiles. || Tome I. || || M. DC. LXIII. (1663). [S. l.]

Deux tomes in-12, une seule pagination, jusqu'à la page 946.

Tome I: 12 feuillets liminaires pour le titre (en rouge & noir), l'imprimeur au lecteur (1 feuillet), la Vie de M. Francois Rabelais, docteur en Medecine (5 feuillets), Particularités de la vie & mœurs de M. François Rabelais (5 pages), le Prologue (4 pages). Le texte commence ensuite page 1, & va jusqu'à 488. (Les pages 215-216 sont répétées.) Suivent 5 feuillets non chiffrés pour les tables des trois premiers livres, & 2 feuillets blancs. Il manque, en tête du Gargantua, le dizain Aux lecteurs.

Tome II: Titre en noir:

LES || OEUVRES || DE || M. FRANÇOIS RABELAIS, || Docteur en Medecine. || Tome II. || || || M DC LXIII. (1663). — 458 pages chiffrées de 489 à 946 (le chiffre 489 est au recto du feuillet qui suit le titre) & 4 feuillets de table pour les livres IV & V.

Le cinquième livre se termine page 842. Les pages suivantes sont occupées par la Pantagrueline Prognostication, l'Epistre du Limousin, la Chresme philosophale, deux Epistres à deux vieilles; l'Alphabet de l'Auteur français (p. 868-940), la Brieve déclaration (abrégée) & l'Eclaircissement de quelques endroits difficiles du Rabelais.

Cette dernière pièce (l'Eclaireißement), ainsi que la Vie de Rabelais placée en tête du tome I sont attribuées à Pierre Du Puy.

tête du tome I sont attribuées à Pierre Du Puy.

Quant à l'Alphabet de l'Auteur français, bien que paraissant ici pour la première fois, il semble avoir été écrit en 1611, à en juger par le passage suivant (p. 936):

«Turelupin. Est un nom d'injure & de mespris, depuis deux cent trente «sept ans en çà, que certains personnages appelés Turelupins, autrement la «compagnie de pauvreté, furent estimez heretiques du temps de Charles «cinquiesme, Roy de France, & Grégoire onzieme, Pape, environ l'an «1374.»

Cette édition, que l'on a longtemps recherchée et payée fort cher, parce qu'elle est d'une grande élégance typographique, n'a qu'une valeur médiocre au point de vue du texte. Elle n'est d'ailleurs pas rare. Elle sort des presses de Louis & Daniel Elzevir (Amsterdam). Bien que M. Willems, dans son ouvrage sur les Elzevier (n° 1316), ait cru démontrer que ce texte était moins défectueux qu'on ne pourrait le penser, il n'en est pas moins vrai que le troisième livre suit ici une des éditions incomplètes en 49 chapitres (48, par suite de l'absence du chiffre XLVI), & qu'il manque, en tête de l'ouvrage, le dizain Aux letteurs. Il y a, en outre, à toutes les pages de nombreuses fautes.

Quoi qu'il en soit, cette édition de 1663 peut figurer honorablement, à titre

d'élégant bibelot, dans les bibliothèques de luxe, à la condition que l'exemplaire soit relié en maroquin ancien, & ait au moins 130 millimètres de hauteur.

Il en existe deux tirages, l'un sur papier fort, qui a jauni avec le temps, & l'autre sur papier fin, qui est resté admirablement blanc.

[Bibl. Nat., Rés. Y<sup>2</sup>. 2192. — Arsenal, 14786 et 14786 bis. — Institut, R. 181. — J. de Rothschild, 1517. — Pixerecourt, 1406. — L. Double, 219, etc.]

129. LES OEUVRES, etc. (à la sphère), M DC LXVI. (1666).

Même titre que la précédente édition, à la date près, mêmes dispositions, même pagination; on pourrait croire qu'elle a été tirée sur les mêmes formes, s'il n'existait une légère différence dans les P majuscules.

Elle sort sans doute des mêmes presses. Bien qu'elle soit aussi belle que celle de 1663, elle est beaucoup moins recherchée. Elle a été également tirée sur papier fort & sur papier fin.

130. LES || ŒUVRES || DE || M. FRANÇOIS RABELAIS || Docteur en Medecine. || Dont le contenu se voit à la page || suivante. || Augmentées de la vie de l'Auteur & de || quelques Remarques sur sa vie || & sur l'histoire. || Avec la Cles & l'explication de tous les || mots difficiles. || Tome I. || || M DC LIX (1659).

Le faux titre, en noir, porte : RABELAIS | M.DC.LXIX. (1669).

Deux vol. grand in-12, avec pagination distincte: 12 ff. non chiffr., 488 p. chiffr., plus 5 ff. non chiffr.; 2 459 p. chiffr., plus 9 p. non chiffr.

Le titre du premier tome est imprimé en rouge & noir. Celui du second, en noir, ne porte que ces lignes : Les œuvres | DE | M. FRANÇOIS RABELAIS, | Docteur en Medecine. | Tome II. | | | M.DC.LXIX. (1669).

C'est une contresaçon antidatée. Elle contient les mêmes pièces que les deux précédentes, avec, en plus, une Clef du Rabelais, qui trahit la fausseté de la date. Cette clef, en esset, a paru pour la première sois en 1675 (voir n° 131), & ce qui le prouve, c'est l'indication placée en face du mot Conillatrix: Voyez tome II, (p.) 398, alors qu'on devrait lire tome II, p. 18. On a copié sans contrôle la clef de 1675, où se lit également: Voyez tome II, 398. Ici, notre explication se complique d'un fait ridicule, le chisse 398 étant encore erroné dans l'édition de 1675, & mis pour 498. Mais ce qui, dans cette dernière, est une coquille qui se comprend, révèle le faux dans la contresaçon datée de 1659 & 1669.

Dans le Bulletin du bibliophile de juin-juillet 1851, M. J. Chenu a publié une note sur cette édition, qu'il croit véritablement imprimée par les Elzevir. La simple inspection de la sphère imprimée sur les titres démontre l'impossibilité de cette hypothèse. L'édition que nous décrivons — fort élégante, d'ailleurs, autant au point de vue typographique qu'à celui de la qualité du papier — nous

paraît avoir été imprimée à Rouen.

Elle a été elle-même contresaite plusieurs sois, probablement à Bruxelles. Nous en avons sous les yeux trois différentes imitations (avec la date de 1659 sur les deux tomes), mal imprimées, sur mauvais papier. On en trouve d'autres, sous la même date, & l'indication: A Bruxelles, chez Henri Frixe, vis-à-vis la Madeleine, & Amsterdam, Adrien Moetians, à la Librairie Française; d'autres encore, portant les dates 1721, 1724 & 1734, à Bruxelles, chez Nicolas Langlois, proche la Madeleine.

[Bibl .Nat., Rés. Y2. 2194, exemplaire de Huet, annoté de sa main.]

Docteur en Medecine. || Dont le contenu se voit à la page || suivante. || Augmentées de la vie de l'Auteur & || de quelques Remarques sur sa || vie & sur l'histoire. || Avec l'explication de tous les mots || difficiles. || Et la Clef nouvellement augumentée. || Tome I. || || M DC LXXV. (1675).

Deux vol. in-12, avec pagination suivie jusqu'à 946, mêmes dispositions que les nº 128 & 129, plus, à la fin du premier tome, deux feuillets (le second blanc) pour la clef.

Le titre du premier volume est tiré en rouge & noir, celui du second, en noir. C'est une copie de l'édition de 1663. Elle ne sort pas des presses elzéviriennes. Comme nous le disons plus haut (n° précédent), c'est ici que paraît la Clef pour la première fois.

Docteur en Medecine. || Dont le contenu se voit à la page || suivante. || Augmentées de la vie de l'Auteur || & de quelques Remarques sur || sa vie & sur l'histoire. || Avec l'explication de tous les mots || difficiles. || Et la Clef nouvellement augmentée. || Tome I. || || || M DC LXXXXI (1691).

Deux vol. in-12, mêmes dispositions que la précédente.

BIBL. RABEL.

C'est une copie de l'édition de 1675. Les ornements typographiques semblent indiquer qu'elle a été imprimée à Bruxelles.

De l'Aulnaye cite une édition à la sphère de 1681. Nous ne l'avons jamais vue, & nous soupçonnons de l'Aulnaye d'avoir mal lu la date en chiffres romains de celle que nous venons d'indiquer. Le même commentateur parle d'une édition de Paris, Houry 1697. Il est à craindre qu'il n'ait fait confusion avec le Véritable Rabelais reformé de Bernier. Regis a reproduit sans discussion ces deux affirmations de l'éditeur de 1820.

133. OEUVRES || DE MAITRE || FRANÇOIS RABE-LAIS, || PUBLIÉES SOUS LE TITRE DE || FAITS ET DITS || DU GÉANT GARGANTUA || ET DE || SON FILS PANTAGRUEL, || AVEC || La Prognostication Pantagrueline, l'Epître || du Limosin, la Crême Philosophale & || deux Epîtres à deux Vieilles de mœurs & || d'humeurs différentes. || Nouvelle édition. || Où l'on a ajouté des Remarques Historiques & Cri- || tiques, sur tout l'Ouvrage; le vrai Portrait de || Rabelais; la Carte du Chinonnois; le dessein de || la Cave peinte; & les différentes vûes de la De- || viniere, Metairie de l'Auteur. || Tome Premier. || A AMSTERDAM, || Chez Henri Bordesius. || M.DCC.XI. (1711).

Six tomes quelquefois reliés en cinq volumes petit in-8°; le premier tome orné de planches en taille-douce.

Tome premier. Frontispice gravé & signé W. de Broen, représentant l'auteur, assis & écrivant, près d'une bibliothèque. Par la fenêtre ouverte, on aperçoit un fond de paysage, Pégase au sommet du Parnasse. Aux pieds de Rabelais, un singe, une chouette, un satyre, entourant un cartouche avec ces mots: Les || oeuvres || de Maître || f. rabelais. Verso blanc. — Titre, en rouge & noir; verso blanc. 4 pages chiffrées iv-vi pour la dédicace A Son Excellence Milord Raby Wentworth, signée L. D. (Le Duchat); 26 pages chiffrées vii-xxxii pour la Préface & la Vie de M. François Rabelais; une planche hors texte, gravée en taille-douce, & signée W. de Broen sculps. (portrait de Rabelais); 7 pages chiffrées xxxiii-xxxix pour les Particularitez & mœurs de M. François Rabelais; 3 planches pliées représentant la Devinière 1699, le Dedans de la chambre de Rabelais, le dehors de la chambre de Rabelais à Chinon; 11 pages chiffrées xL-L pour le Prologe de l'autheur; une carte pliée du Chinonois; 336 pages de texte, & 2 feuillets de table.

Tome second. 287 pages chiffrées, plus 2 feuillets de table.

Tome troisième. 272 pages chiffrées & 2 feuillets de table.

Tome QUATRIÈME. 288 pages chiffrées & 2 feuillets de table.

Tome cinquième. xvi pages chiffrées pour le Prologue, 223 pages chiffrées pour le texte, & 2 feuillets de table.

Tome sixième. 109 pages chiffrées, plus 16 feuillets non chiffrés & 1 feuillet blanc.

C'est la première édition critique & commentée de Rabelais; elle a été publiée par Le Duchat, avec la collaboration de La Monnoye.

Le texte a été établi :

Pour le Premier livre, sur François Juste 1535 & les trois éditions de 1542 (Juste, Grads Annales, & Dolet);

Pour le Second livre, sur les trois mêmes éditions de 1542, & sur celle de Juste

Pour le Tiers livre, sur la contrefaçon de Valence 1547;

Pour le Quart livre, sur la contrefaçon de Valence 1547, & sur les Œuvres de

Enfin, pour le Cinquième livre, Le Duchat a consulté : l'Isle Sonante de 1562, les Œuvres, de 1567 (Jean Martin), de 1573 (Estiard), de 1584, 1600 & 1608 (Jean Martin), le Cinquiesme livre signé François Nierg 1573 & joint aux Œuvres (Estiard 1574), celui d'Estiart 1596, & enfin l'édition des Œuvres de 1626.

Ces deux dernières éditions lui ont souvent donné d'utiles renseignements pour l'ensemble du texte. Il n'a malheureusement pas cru à l'authenticité des passages du *Tiers livre* que l'in-octavo de 1626 reproduisait d'après la bonne édition de Fezandat 1552, & il les a rejetés.

Il a été tiré, de l'ouvrage de Le Duchat, des exemplaires sur grand papier qui sont fort beaux. Il existe, par contre, aussi, plusieurs contrefaçons de cette édition. L'une, sous la même date, se reconnaît au frontispice & au portrait du premier tome, qui ne sont pas signés, & à la vignette précédant l'épître dédicatoire, qui est gravée sur bois dans la contrefaçon, & en taille-douce dans la véritable édition.

D'autres contrefaçons sont datées de 1721 & 1724. Le texte y est déplorablement fautif, & le travail de Le Duchat, trahi à chaque page.

En 1732, ce même travail a été repris & réédité, en six volumes in-8°, sans indication de lieu (Paris, chez Prault), par Jamet l'aîné & Thomas Gueulette, qui n'ont pas apporté une grande attention au texte, & ont laissé échapper un grand nombre de coquilles. Ces deux éditeurs ont ajouté aux remarques de Le Duchat quelques notes personnelles, qu'ils ont marquées du signe ¶, connu en langage typographique sous le nom de pied de mouche, ce qui a donné lieu à une plaisante confusion.

Le bibliophile Jacob raconte, en effet, dans le Bulletin du bouquiniste du 15 avril 1857, qu'il cherchait depuis vingt-cinq ans un ouvrage intitulé Les Pieds de Mouches, ou les Nouvelles Noces de Rabelais, Paris, 1732, 6 volumes in-8°, & mentionné par Quérard dans la France littéraire, comme l'œuvre de Th. Gueulette & Jamet l'aîné. Ayant constaté que Quérard renvoie à la France littéraire des abbés d'Hébrail & de La Porte (1769), il se référa à ce recueil, où il trouva, page 105, à la fin de l'article Jamet, cette phrase : « Il a eu part, avec Gueulette, aux Pieds de Mouches & aux nouvelles Notes sur Rabelais. »

Le bon bibliophile Jacob conclut triomphalement :

« Ce fut un trait de lumière, & je compris sur le champ que les Pieds de « Mouches étaient l'œuvre d'une triple faute d'impression. Gueulette & Jamet « avaient eu part, en effet, non pas aux Pieds de Mouches, mais aux Essais de « Montaigne, édition de 1725, 3 vol. in-4°, non pas aux nouvelles Noces de Rabelais, « mais aux nouvelles Notes sur Rabelais, dans l'édition de 1732, en 6 vol. in-8°. »

Cet extraordinaire bibliognoste ignorait-il la signification du mot pied de mouche, pour le traduire d'une façon si originale par Essais de Montaigne?

Il existe, de l'édition de 1732, comme de celle de 1711, un tirage sur grand papier. Les planches du premier volume sont reproduites par le burin de J.-B. Scotin.

Ensin, l'ouvrage de Le Duchat a été réimprimé, encore plus désectueusement, en 1741, en 3 vol. in-4°, à Amsterdam, chez Frédéric Bernard, avec des planches de B. Picart, gravées par Tanjé, L.-F. du Bourg, J. Folkéma & B. Bernaerts. Le troisième volume contient la Vie de Rabelais, ses Lettres, les Jugements de quelques savants sur Rabelais, le Parallèle burlesque d'Homère & de Rabelais (par Du Fresny) & les Remarques sur les Œuvres de M° François Rabelais, publiées en anglois par M. Le Motteux & traduites en françois par C. D. M. (César de Missy). Cette édition de 1741, dont il existe également un tirage sur grand papier, a été autresois recherchée, malgré ses incorrections & la médiocrité de ses gravures.

#### APPENDICE

#### ALMANACHS

I. Almanach pour l'an 1533, calculé sur le Méridional de la noble Cité de Lyon, & sur le climat du Royaume de France. Composé par moy François Rabelais, Docteur en Medecine, & professeur en astrologie.

La disposition de cette présente année 1533.

Cet almanach est cité par Ant. Le Roy (Elogia Rabelæsina, lib. I, ch. 26, p. 127).
Nicéron, Mémoires..., t. XXXII, page 376:

« Je ne connois cet ouvrage que par le rapport d'Antoine Le Roi, qui, dans sa vie manuscrite, le rapporte ainsi parmi ceux qui ont été imprimés. »

II. Almanach pour l'an 1535, calculé fur la noble cité de Lyon, à l'élévation du pole, par 45 degrez 15 minutes en latitude et 26 en longitude. Par M. Françoys Rabelais, docteur en medecine, et medecin du grant hospital dudit Lyon. Lyon, Françoys Juste, 1534. In-16.

Cité ainsi par Nicéron, p. 377. Ant. Le Roy (Elogia Rabelæsina, lib. I, ch. 26, p. 130) en donne un fragment qui a été reproduit par M. Marty-Laveaux, dans son édition de Rabelais, tome III, p. 257.

## III. Almanach pour l'an 1536...

Dans une de ses Epitres à G. d'Estissac, datée du xxxº jour de décembre (1535), Rabelais dit: « le vous enuoye außi vn Almanach pour l'an qui vient, M.D.XXXVI. » (Voir Epistres de Rabelais pendant son voyage en Italie, in-8°, 1651, page 23.) S'agit-il d'un Almanach publié par Rabelais? On n'en possède aujourd'hui plus rien, pas même le titre.

IV. Almanach pour | | lan. M. D. xlj. (1541) calcule fus le meri= | dien de la noble cite de Lyon, a leleua | tion du pole par xlv degrez. xv. | minutes en latitude, & xxvj. | en longitude, par | Maistre. | Francoys Rabelais | docteur en Medicine. In-16 goth.



On connaît cet almanach par deux fragments conservés à la Bibliothèque Nationale (Rés. V. 2355 A). Ce sont là, d'ailleurs, les seuls vestiges actuels des Almanachs de Rabelais. M. Marty-Laveaux, qui a, le premier, reproduit en facsimilé ce qui reste de celui-ci (t. III, p. 261 & suivantes), s'exprime comme suit (t. IV, p. 360):

« Par un hasard bien singulier, le volume de la Bibliothèque Nationale contient deux exemplaires différents des mêmes feuillets, ayant chacun une origine diverse, bien que provenant tous
« deux également, suivant toute apparence, de garnitures d'anciennes reliures. L'un de ces exem« plaires a été acheté par la Bibliothèque au libraire Guillemot au prix de cent francs. L'autre
« a été trouvé par moi, beaucoup plus tard, à la Bibliothèque même, lorsque je travaillais au
« catalogue des Imprimés. Il faisait partie de débris informes que j'avais été chargé de classer.
« J'avais espéré d'abord qu'il complèterait en quelque chose le premier fragment. Il n'en fut
« rien ; c'en est le double exact ; il est seulement un peu moins rogné. On s'explique d'ailleurs
« fort bien que les autres parties de cet opuscule n'aient pas été recueillies : si, après 1541,
« quelques exemplaires invendus ont servi à garnir des reliures, les amateurs n'ont remarqué
« mis de côté que la feuille qui contenait le titre par conséquent le nom de Rabelais; le
« reste a passé inaperçu. »

Le fragment conservé consiste en 4 feuillets comprenant : le titre, la liste des fêtes de l'année & une partie des mois de mars, août & novembre.

V. Huet, sur une page de garde de son exemplaire du Tiers livre de 1546, (Paris, Wechel, voir n° 65), qui est actuellement à la Bibliothèque Nationale (Rés. Y<sup>2</sup>. 2159), a écrit la note suivante:

« J'ay un :

« Almanach pour l'an 1546, composé par Maistre Françoys Rabelais, Docteur en Medecine, Item la Declaration que signifie le soleil parmy les signes de la Nativité de l'Enfant. A Lyon, Devant Nostre Dame de Confort.

« A la dernière feuille, se trouve son sein (sic) F. Rabelæsus. »

Le nom est calligraphié, pour imiter la signature de Rabelais & son paraphe. Cet exemplaire d'un almanach de Rabelais, pour l'an 1546, & lui ayant appartenu, n'a pas été retrouvé parmi les livres de l'évêque d'Avranches, qui, comme on le sait, sont entrés à la Bibliothèque Nationale.

VI. Almanach ou Pronostication pour l'an 1548, imprimé à Lyon audit an.

Cité par Nicéron, p. 378, d'après La Croix du Maine & Du Verdier.

VII. Almanach & Ephemerides pour l'an de Nostre Seigneur Jesus Christ, 1550, composé & calculé sur toute l'Europe, par maistre François Rabelais, medecin ordinaire de Monseigneur le Reuerendissime Cardinal du Bellay.

Titre cité par Ant. Le Roy (Elogia Rabelæsina, lib. I, ch. xxvII, p. 133) & reproduit par Niceron, t. XXXII, p. 379.

Le Roy, après avoir dit qu'il possède trois almanachs de Rabelais, annonce

celui-ci en ces termes :

« Tertium ex eiusdem officina exhibitum (c'est-à-dire Lyon, François Juste) fuit Calendarium, illudque nudum ac simplex, boc est nullo illustratum proloquio, sed quod sub finem cuiuslibet mensis proponat infantium utriusque sexus Planetas, exponatque quibus illi maxime subiiciantur. »

A propos de ces «Planètes des enfants de l'un & l'autre sexe, indiquées à la fin de chaque mois, & auxquelles ils sont sujets», nous signalerons une singulière plaquette, qui pourrait être une grossière imitation de cet almanach de 1550. Elle a pour titre:

Le miroir d'astrologie, ou le passe temps de la jeunesse, traitant de l'inclination (de) l'Homme & de sa nativité, suivant tous les mois de l'année. Avec un traité de la complexion & des maladies des Femme, de leurs inclinations, du bien & du mal qui accompagnent leurs jours. Où est ajouté la connoissance de la bonne & mauvaise fortune d'un chacun. Par Sinibal, Despadacime, de Châteauneuf, Astrologue de l'Etat de Milan. A Orléans Chez Letourmy, Imprimeur-Libraire, place du Martroi. L'an trois de la liberté (1795). [In-8° de 64 pages chiffr., grav. sur bois.] Une autre édition du même opuscule, sans gravures, est rubriquée : En Bohême, chez Bonaventure Narfe, grand astrologue, s. d., in-8" de 24 pages.

C'est, imprimée sur papier à chandelle, avec d'innombrables coquilles, une facétie prophétique, où l'on annonce la destinée des enfants suivant le mois de leur naissance. Nous en donnerons, à titre de curiosité, les deux extraits suivants :

«L'homme qui naîtra au mois de janvier sera incliné à ce qui suit : Premièrement, il n'aura le visage ni la stature grande, mais sera plutôt de couleur obscure que blanche, la barbe frisée, il y aura un peu de blond : barbe longue & belle, présence aimable, voix pieuse & délectable, ni gras, ni maigre, ni malicieux... Hors de colère, il sera doux comme un agneau : aura une présence grave, mais souvent melancolique... A trente ans, il aura une grande maladie, mais il en échappera; il en aura une autre à trente cinq ans; qu'il se garde, cette année, de prendre médecine, ou autre chose vénimeuse...»

«La femme qui naîtra au mois de novembre, selon sa physionomie, sera gaillarde, allègre, bien formée, blanche, ayant les os durs, les cheveux assez grands, de belle stature, composée: elle aura les yeux & les sourcils beaux, une bonne vue, & les genoux tortus; mais elle sera aimable & gracieuse... Il lui arrivera une morsure de bête au nez ou à l'épaule; aura la tête égale, les dents délicates & petites; aura un signe à la main ganche ou au bras, le pied léger, prompte à cheminer, sera ingénieuse, savante & prudente; elle sera un peu avaricieuse en la dépense... Elle aura péril d'eau, sera souvent au désespoir, & aura pour ennemi un bomme qui lui fera beaucoup de mal... elle sera menée en prison, sera parfaite en ses intentions, réussissant dans tous ses travaux, puis à la fin, sera en repos, & vivra soixante-dix ans. Le tout au vouloir de Dieu notre Seigneur, d'autant que les Planettes ne peuvent forcer notre libéral arbitre.»

#### VIII. Almanach pour l'an 1553...

Cet almanach est cité dans :

Entretien || de Rabelais || & de Nostradamus, || | A Cologne, || chez Pierre Marteau, || M.DC.LXXXX, in-12, page 12.

en ces termes :

Rabelais parle:

«Témoin l'Almanac que je fis pour l'an 1553 calculé sur Lion, & imprimé en cette ville.»

Ce témoignage est suspect, le livret en question contenant sur la biographie de Rabelais plusieurs détails inexacts. Nous ne pouvions pourtant pas nous dispenser de le citer &, si une découverte nouvelle venait le confirmer, il serait une preuve de plus d'un séjour de Rabelais à Lyon à la fin de 1552 & au commencement de 1553. (Voir, à ce sujet, page 161.)

#### **OUVRAGES D'ÉRUDITION**

IX. 10 - MANAR | DI FERRARIEN= | SIS MEDICI | Epistolarum medicinalium Tomus | Secundus, nunquam antea in | Gallia excusus. | | [La marque de Gryphe, avec la devise *Virtute duce*, | comite fortuna] | Lugduni apud Seb. Gryphium | M.D.XXXII (1532).

In-8°, 589 p. & 16 ff. non chiffr.

Au verso du titre commence la lettre dédicatoire à André Tiraqueau, avec cette suscription :

Franciscus Rabelæsus medicus, Andreæ Tiraquello, Iudici zquissimo apud Pictones.

& datée de Lyon, «III non. junii 1532».

Cette lettre est reproduite par M. Marty-Laveaux, t. III. p. 309, & traduite par lui, t. IV, p. 378.

Suivent les livres VII-XII des lettres de Manardi, médecin de Ferrare.

La dédicace explique que ce second tome est en réalité un second recueil des lettres de Manardi.

X. HIPPO | CRATIS AC GA= | leni libri aliquot, ex recognitio | ne Francisci Rabelæsi, medici | omnibus numeris absolutissi- | mi : quorum elenchum fe | quens pagella indi | cabit. |

> Hic medicæ fons est exundantissimus artis. Hinc, mage ni fapiat pigra lacuna, bibe.

VIRTUTE DUCE, COMITE FORTUNA (Autour de la marque de Gryphe.)

### Apud Gryphium Lugd. 1532.

2 parties in-16, 427 pages plus un feuillet, blanc au recto & portant au v' la marque de Gryphe, & 42 ff. non chiffr., contenant le texte grec.

Les pages 3-5 sont occupées par une lettre de Rabelais, datée «Lugduni idibus julii 1532 », & portant la suscription suivante :

Clarissimo doctissimoque viro D. Gotofredo ab Estissaco, Malleacensi episcopo Franciscus Rabelæsus, medicus, S. P. D.

M. Ch. Marty-Laveaux, t. III, p. 315 de son édition de Rabelais, donne le

texte de cette épître dédicatoire.

Au verso du titre se trouve l'épitaphe d'Hippocrate en grec, suivie de la devise AFAOH TYXH. Cette devise, que l'on remarque dans un autre ouvrage de Rabelais imprimé par Gryphe (voir Testament de Cuspidius, n° XIII) & en tête de deux éditions de Pantagruel (voir n° 24 et 30) & d'une de Gargantua (voir n° 32), semble être celle de Rabelais, & non celle de Juste, comme on le croit généralement. Il faudrait en conclure que Rabelais aurait collaboré à l'impression du Coquillart & du Marot parus chez Juste, qui portent également la devise.

Le Bulletin de la librairie Morgand, n° 45 (novembre 1898), signale, sous le n° 33244, un exemplaire de cette édition des Aphorismes d'Hippocrate, portant

sur le titre deux inscriptions manuscrites : feredum et sperandum, & oiocov xai

έλπισεον. Le rédacteur du Bulletin considère ces inscriptions comme étant de la main de Rabelais. Un autre exemplaire, Bulletin Morgand, mars 1883, n° 8282.

[Bibl. Nat., Rés. T. 23/25. — Mazarine, 28976. — De Boze, 440. — Guillin d'Avenas, 44 & 45.]

XI. Aphorismorum Hippocratis sectiones septem Ex Franc. Rabelæsi recognitione. Quibus ex Ant. Musæ commentariis adjecimus et octavam: et quædam alia, quæ sequens indicabit pagella. Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1543. In-16.

[Bibl. Nat., Rés. T. 23/28. — Mazarine, 55641. — Bull. Morgand (nov. 1898), nº 33245.]

XII. Aphorismorum Hippocratis sectiones septem ex Franc. Rabelæsi recognitione. Quibus ex Ant. Musæ commentariis adjecimus et octavam et quædam alia quæ sequens pagina indicabit. Apud Seb. Gryphium, Lugduni, 1545.

In-16 de 318 p., avec, à la suite, le texte grec, daté de 1543.

Nous ne trouvons l'indication de cette troisième édition que dans le catalogue Guillin d'Avenas, n° 46.

«Dans cette édition rare & non citée, dit le catalogue, Rabelais a fait des corrections & des suppressions. Il y a aussi ajouté la traduction de plusieurs traités d'Hippocrate qui ne sont pas dans l'édition de 1532.»

XIII. EX RELIQUIS VENE | RANDAE ANTIQUI | TATIS | LVCII | CVSPIDII | TESTAMEN | TVM. | ITEM, | CONTRACTVS VENDI | TIONIS, ANTIQUIS | ROMANORVM TEM | PORIBVS | INITVS. | [La marque de Gryphe, avec la devise: Virtute duce, | comite fortuna | ] APVD GRYPHYVM | LVGDVNI, | 1532.

In-8° de 8 feuillets.

Au verso du titre commence la dédicace à Aymery Bouchard, avec cette suscription :

FRANCISCVS RABELÆSVS || D. Almarico Buchardo consiliario || regio, libellorumq ; in Regia ma- || gistro. S. P. D.

& datée de Lyon, «pridie nonas Septemb. 1532».

> DUX VIRTUS FORTUNA comes, quocunq: feraris Si fuerint: felix asta ferrere super.

Au-dessous, la devise de Rabelais :

Άγαθη τύχη.

(Voir, au sujet de cette devise, n° X.)

Livret fort rare, qui a été réimprimé par M. Arthur Heulhard, dans son Rabelais légiste, avec la traduction qu'avait donnée Dreux du Radier dans le Journal

de Verdun d'octobre 1756.

M. Heulhard donne les facsimilés réduits du titre & de la marque de Gryphe. On sait que les deux pièces publiées ici par Rabelais, le Testament de Cuspidius & le Contrat de vente de Culita, étaient des faux. Le Testament avait été fabriqué par Pomponius Lætus & le Contrat de vente par Jean Jovian Pontanus, une soixantaine d'années auparavant. Rabelais, qui avait fait tirer son édition à 2,000 exemplaires, la détruisit, suivant la tradition, lorsqu'il sut qu'il avait été induit en erreur. Cela explique l'extrême rareté de l'ouvrage. Prosper Marchand, dans son Dictionnaire ou Mémoires critiques & littéraires (La Haye, 1758), tome I, page 121, article Bouchard, s'exprime comme suit:

«Il est si rare, selon le sort de ces pièces volantes & fugitives qui se perdent facilement, que j'ai vu payer celle-là un ducat par un des amateurs de ces espèces de monuments antiques.»

L'édition qu'en a donnée M. Heulhard (Rabelais légiste, Paris, A. Dupret, 1887, in-12) a été faite sur un exemplaire que possède la Bibliothèque Nationale, & qui est, croyons-nous, le seul connu aujourd'hui.

XIV. TOPOGRA | PHIA ANTIQUAE | ROMAE. | 3 | IOANNE Bartholomzo Marliano | Patritio Mediolanensi | autore. | [La marque de Gryphe, avec la devise Virtute duce, | comite fortuna] | Apvd Seb. Gryphivm | Lugduni, | 1534.

In-80 de 4 ff. prelim., 313 p. chiffr. & 7 ff. non chiffr.

Au verso du titre commence une lettre à Jean du Bellay, datée de Lyon (pridie Cal. Septemb. 1534) & portant cette suscription:

FRANCISCUS RABELAESUS MEDICUS
Clariffimo doctiffimoque uiro D. Ioanni Bellaio
Parifienfi Epifcopo, Regifque in fanctiori confessu confisiario
S. P. D.

Cette lettre est reproduite par M. Marty-Laveaux, t. III, p. 329, & traduite par lui, t. IV, p. 384.

#### **OUVRAGES DIVERS**

XV. La Sciomachie & fe- | STINS FAITS A ROME | au Palais de mon seigneur reuerendissime | Cardinal du Bellay, pour l'heureuse | naiffance de mon seigneur d'Orleans. | 3 | Le tout extraict d'vne copie

des lettres escri- I tes à mon seigneur le reuerendissime Car- II dinal de Guife, par M. François Rabelais I docteur en medicine. Il A LYON, | PAR SEBASTIEN GRYPH. | M.D.XLIX. (1549).

In-8° de 31 ff. chiffr.

Cet ouvrage a été réimprimé pour la première fois par de l'Aulnaye, dans son édition de Rabelais (1820, 3 vol. in-12). La plupart des éditeurs du xix siècle l'ont également reproduit à la suite des Œuvres.

[Bibl. Nat., Rés. Ln27. 15462.]

XVI. LES EPITRES | DE | M. FRANCOIS RABELAIS | Docteur en Medicine.

(Ces quatre lignes, en tête du frontispice représentant le portrait de Rabelais, gravé sur cuivre par F. Chauveau.) Verso blanc. Le titre est au feuillet suivant :

LES | EPISTRES | DE MAISTRE | FRANCOIS RABELAIS | DOCTEVR EN MEDECINE, | ESCRITES PENDANT | fon voyage d'Italie, | Nouvellement mises en lumiere. | Auec des Observations Historiques. | Et l'abrégé de la vie de l'Autheur. | A PARIS, | Chez CHARLES DE SERCY, au Palais, | en la gallerie Dauphine, à la | Bonne Foy Couronnée. | M.DC.LI. (1651) Auec Prinilege du Roy.

In-8° de 20 ff. prél. (y compris le frontispice & le titre), 75 p. chiffr., 9 f. non chiffr. pour la Table, 191 p. chiffr. pour les Observations, & 18 ff. non chiffr. (le dernier blanc).

Le verso du 20° feuillet préliminaire est occupé par les armes de Geoffroy d'Estissac, gravées sur bois (écu pallé d'argent & d'azur de six pièces). Ces feuillets préliminaires contiennent :

Au verso du titre (2º feuillet) cette citation du livre des Proverbes : In auribus insipientium ne loquaris, quia despicient doctrinam eloquii tui. Puis un extrait (2 pages): Joannes Saresberiensis episcopus Carnotensis, in Policratico, de Nugis Curialum & vestigiis Philosophorum, lib. VIII.

La «Vie de François Rabelais» occupe ensuite 15 pages. Cette «Vie» est celle qui est reproduite en tête de l'édition des œuvres de 1663 (Elzévir, voir n° 128) & qui est attribuée à Pierre Du Puy. Elle est ici précédée des quelques lignes sui-

«Ce n'est pas pour entreprendre l'Apologie, n'y le Panégyrique de la vie de cet Autheur que l'on publie ses Epistres, & l'on n'apprehende pas qu'en luy faisant un Eloge, quelques seueres Critiques ne reprochent, que plusieurs Sçauans du Siècle dernier ont eu tort de le mettre au rang des hommes de Lettres: Il se peut dire, que si l'intemperance de sa Langue, & son

bumeur folastre & comique eussent pû estre moderées par l'estude des bonnes lettres, & par la connoissance des Langues qu'il auoit, principalement de la Grecque, dont au rapport du celebre Budée, il estoit liberalement pourueu, c'enst este peut estre un des excellens hommes de son temps...»

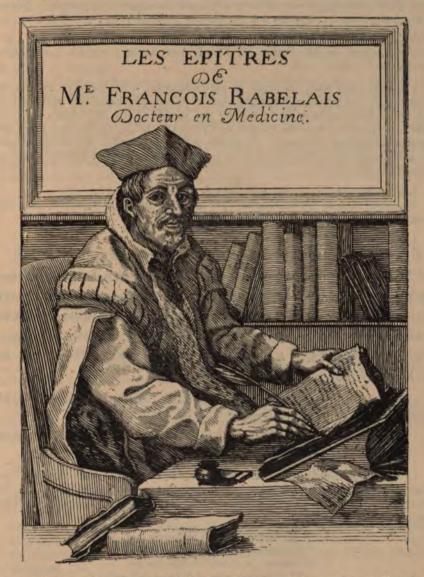

Viennent ensuite: De Rabelæso clarorum aliquot scriptorium testimonia. Guilielmus Budæus in Epistolis Græcis; Iac Aug. Thuani, commentariorum de vita sua, lib. VI.; deux épigrammes latines, & un extrait du premier livre Elogiorum Gallorum de Scevole

de Sainte-Marthe, avec sa traduction par Colletet. Enfin, l'Extrait du prinilege du Roy, donné à Paris, le 6 janvier 1651, l'Acheué d'imprimer pour la première fois le 11 mars 1651, & les armoiries de Geoffroy d'Estissac.

La pagination commence au texte des Epistres, qui sont données comme seize épîtres. Elles ont été reproduites d'après une copie manuscrite que possède la Biblio-

thèque Nationale (t. 606 des ms. Du Puy, p. 63 et suiv.).

Dans ce manuscrit, elles portent le titre suivant :

Trois lettres de M. François | Rabelais transcriptes sur les | originaux. Escriptes de | Rome 1536.

Les éditeurs de 1651 (les frères de Sainte-Marthe) n'ont pas tenu compte du mot trois, & ont fait autant de lettres que les épîtres contiennent de paragraphes. M. Ch. Marty-Laveaux est le premier qui se soit aperçu de l'erreur; il l'a rectifiée, en publiant dans son édition de Rabelais (t. III, p. 340 et suiv.) les «trois epistres à Geoffroy d'Estissac». Ce savant éditeur a, en outre, donné exactement le texte du manuscrit Du Puy, que les frères de Sainte-Marthe avaient altéré en plus d'un endroit.

Les Epistres sont suivies de 9 feuillets de table.

Viennent ensuite des Observations (par les frères de Sainte-Marthe), avec une liste des auteurs cités & une Table des Observations.

[Bibl. Nat., Rés. Z. 964.]

XVII. LES || LETTRES || DE || FRANÇOIS RABELAIS || ESCRITES PENDANT || SON VOYAGE D'ITALIE, || Nouvellement mises en lumiere, || Avec des Observations historiques par || Mrs. de Sainte-Marthe, || Et un Abrégé de la vie de l'Autheur. || Edition nouvelle augmentée de plusieurs Remarques. || A BRUSSELLE, || chez François Foppens, au S. Esprit. || M.D.CC.X (1710).

(Certains exemplaires, identiques, & du même tirage, ont, comme titre, un carton, portant: A PARIS, || Chez CHARLES DE SERGY, || MDCCX.)

Titre imprimé en rouge & noir. In-12 de 16 ff. prél. (y compris le frontispice & le titre), 266 p. chiffr. & 17 ff. non chiffr.

Le frontispice donne un portrait gravé en taille-douce & non signé, où l'auteur est représenté à mi-corps dans un ovale, tenant une plume à la main. En exergue : «François Rabelais, mort en MDLIII. agé de L. x. x. », & en bas, dans un cartouche, ce quatrain :

Ille ego Gallorum Gallus Democritus, illo Gratius aut si quid Gallia progenuit Sic homines, sic et cælestia Numina lusi, Vix homines, vix ut Numina læsa putes.

Un avertissement de l'imprimeur au lecteur annonce que «l'Edition qui a été faite de ces lettres à Paris en 1651 est devenue très-rare, & que le public doit être

d'autant plus satisfait de cette nouvelle, qu'elle est augmentée de plusieurs observations historiques & critiques, que l'on a désignées par des ... ».

L'imprimeur ajoute :

« Si quelques curieux avoient encore des lettres du même Autheur & en vouloient faire part au public, on offre d'en faire un second volume, & de leur donner des marques de la reconnoissance qu'un present de cette nature pourroit meriter. »

En tête du texte des Lettres, une gravure en taille-douce représente Rabelais à sa table de travail, la plume à la main, & se retournant pour donner un pli

cacheté à un messager.

Certains bibliographes ont cru que cette nouvelle édition avait été donnée par Le Duchat, ce qui ne nous semble reposer sur rien de certain. Les Œuvres publiées par Le Duchat, auxquelles on joint quelquefois la présente édition des Lettres, ont été imprimées à Amsterdam en 1711, tandis que les Lettres l'ont été une année auparavant, à Bruxelles.

De Marsy, dans son Rabelais moderne (t. II, p. 247-364), donne les Epistres d'après l'édition de 1651. Aux observations des frères de Sainte-Marthe, il en a ajouté un certain nombre de nouvelles, «de divers écrivains anonymes», dit-il.

#### **OUVRAGES PERDUS**

XVIII. Stratagèmes, c'est-à-dire proesses et ruses de guerre du preux et tres celebre cheualier Langey, on commencement de la tierce guerre Cesarienne, traduit du latin de Fr. Rabelais par Claude Massuau; Lyon, Seb. Gryph. 1542.

Ce livre n'est connu que par son titre, rapporté par La Croix du Maine & du Verdier, dans leur Bibliothèque française. Les éditeurs du Rabelais Variorum de 1823, qui en parlent, tome VI, page 257, note 16, ajoutent : « Nous avons cette tra-duction dans notre bibliothèque, sous le titre de Discipline militaire, in-8", Lyon, 1592; & il en existe une autre édition de 1551, in-folio. »

Quant au texte latin de François Rabelais, on n'en a conservé aucune trace. Peut-être n'a-t-il d'ailleurs jamais été imprimé. Claude Massuau est nommé parmi les familiers de Langey dans le livre IV de Pantagruel, chap. xxvII.

## XIX. Œuvres toscanes de Mº François Rabelais.

Dans le privilège accordé à Rabelais en 1550 par Henri III, il est fait mention d'œuvres toscanes en ces termes :

« De la partie de nostre cher & bienayme M. François Rabelais, docteur en médicine, nous a exposé que icelluy suppliant ayant par cy devant baillé à imprimer plusieurs livres : en Grec, Latin, François & Thuscan, mesmement certains volumes des faicts & dicts béroïques

Ces ouvrages, ou cet ouvrage, écrit par Rabelais en langue italienne, & qui semble bien avoir été imprimé avant 1550, est totalement inconnu.

#### OUVRAGES

où se trouvent imprimées, pour la première fois, DES LETTRES OU AUTRES PIÈCES DE RABELAIS

XX. Budæi grecæ epistolæ, Parisiis. 1556. In-4°.

On trouve, dans ce recueil, page 109, une lettre de Rabelais à Budée, commençant par ces mots: Commodum ex aula...

Dans l'édition de 1574 du même ouvrage (Parisiis, apud Johan. Benenatum,

in-4°), elle se trouve page 140.

XXI. La lettre de Rabelais à Budée, datée : «Fonteniaci quarto nonas martii» (1518?), commençant par : «Cum ad te ut scriberem iusisset P. Amicus...», a été publiée pour la première fois par M. Auguste Scheler dans le Bulletin du bibliophile belge (tome XVI [1860], page 173).

Elle est donnée en facsimilé dans l'inventaire des autographes de M. Benjamin Fillon (7° série, page 14), & dans le catalogue Morrison (tome V, page 213, planche 141).

XXII. Doleti Galli Aurelii Carminum libri quatuor, Lugduni, anno M.D.XXXVIII (1538). In-4°.

Cet ouvrage contient, livre II, page 75, la pièce de Rabelais à Dolet sur le garum : F. Rabelæssi ad Doletum. De garo.

XXIII. La Supplicatio pro apostasia se trouve dans la préface du

Floretum philosophicum, seu ludus meudonianus, Parisiis, J. Dedin, 1649. In-4° (par Antoine Le Roy).

Elle se trouve également dans le manuscrit Elogia Rabelasina, du même auteur, page 108.

XXIV. La lettre de Rabelais à « Monst le Bailliuf du Bailliuf des Bailliufs, Monst M. Antoine Hullet, Seingneur de la Court Pompin, en Chrestianté. A Orléans. » se trouve pour la première fois citée dans le Registre Journal de Pierre de l'Estoile, édition de Michaud & Poujoulat, Paris, 1837, in-8°, IIe partie, page 495.

OUVRAGES OÙ FIGURENT DES PIÈCES DE RABELAIS 241

XXV. Andreæ Tiraquelli Fontiniacensis suppræsecti ex commentariis in Pictonum consuetudines sectio. De legibus connubialibus et jure maritali. Cum priuilegio. Venundantur Parisiis a Gallioto a Prato in aula palatii regii, sub primo pilari, 1524. In-4°.

En tête de cet ouvrage se trouve un compliment grec de Rabelais adressé à Tiraqueau. (Reproduit par M. Burgaud des Marets, dans sa seconde édition de Rabelais (1872), t. II, p. 630, & par M. Marty-Laveaux, t. IV, p. 371.)

[Mazarine, 13801.]

XXVI. Clarorum virorum epistolæ centum ineditæ de vario eruditionis genere. Ex musæo Johannis Brant. G. F. adv. cl. I. G. Grævium; prostant apud Sebastianum Petroldum. Amstelodami, M.DCCII (1702). In-8°.

Page 280, se trouve pour la première fois imprimée la lettre dite « ad B. Salgnacum», dont l'original est à la bibliothèque de Zurich. M. A. Heulhard a démontré (Une lettre fameuse, Rabelais à Erasme, Paris, 1902, in-4°) que cette lettre avait été adressée non pas à Salignac, mais à Erasme. La question avait déjà été soulevée, en 1870, par M. Herminjard, dans la Correspondance des réformateurs dans les pays de langue française, tome III, page 413, &, en 1887, par M. Th. Ziesing, dans une brochure intitulée: Erasme ou Salignac? Le facsimilé de la lettre est donné par M. Ziesing & par M. Heulhard.

XXVII. Epistres morales et familières du Trauerseur (Jean Bouchet). A Poictiers, chez Jacques Bouchet à l'imprimerie à la Celle, et dauant les Cordeliers. Et à l'enseigne du Pelican par Jehan et Enguilbert de Marnef, 1545. *In-folio*.

Contient l'épistre de Rabelais à Bouchet (en vers français). A la table (epistre XLVIII), elle est intitulée :

«Epistre de Monsieur Rabelais, docteur en medicine, grand orateur en grec, latin et françois, contenant plusieurs similitudes induictiues à tirer promesse de retour.»

XXVIII. La Supplicatio Rabelæsi se trouve dans la

Prosopographie, ou description des hommes illustres... d'Antoine Du Verdier, Lyon, Frelon 1604, in-folio, livre VIII, tome III, page 2453.

BIBL. RABEL.

16

XXIX. La lettre de Rabelais au cardinal du Bellay, commençant par ces mots: «Monseigneur. Si, venant icy dernièrement, M. de «Saint-Ay eust eu la commodité de vous saluer à son partement...» & datée de Metz «ce 6 février (1547)», a été publiée pour la première fois par Libri dans le Journal des Savants de janvier 1842, «d'après « un recueil du Président Bouhier, conservé à la Faculté de méde-« cine de Montpellier, sous la cote 409 ». (Référence suspecte.)

### OUVRAGES ATTRIBUÉS A RABELAIS

XXX. Le Quatriesme livre de la thérapeuthique, ou Méthode curative de Claude Galien, prince des medecins auquel est singulièrement traictée la cure des ulcères, translatée par Philiatros. On le vend à Lyon, chez Françoys Juste, devant Nostre Dame de Confort, M.D.XXXVII (1537). In-16, caract. goth.

Suivi d'un

CINQUIESME livre (à Lyon, chez Pierre de Saincte Lucie, dict le Prince, sans date, in-16 goth.),

et d'un

SIXIESME (sans lieu ni date, in-16 goth.) avec rubriques marginales.

A la fin de ce dernier, deux gravures sur bois, représentant « des instruments utiles pour contenir les membres fracturés, un glottocomon de l'invention de Mº Francois Rabelais, docteur en medecine, et un syringotome ».

Cette traduction de Galien était annoncée comme nous venons de l'indiquer, dans le Bulletin du bibliophile de Techener, de 1858, n° 582. Elle figure également au catalogue Yemeniz, n° 786, avec la note complé-

mentaire suivante :

«Chaque livre a des signatures particulières. Le quatrième (imprimé en caractères plus petits que les suivants), A-C, par 8 feuillets, D, par 10. Le cinquième, A-F, par 8 feuillets. Le sixième, A-F, par 8 feuillets dont le dernier blanc, porte au recto un syringotome. Le verso du 7° porte le Glottocomon figuré par l'invention de M. Françoys Rabelais, docteur en médecine. »

L'exemplaire de Yemeniz a passé dans la collection de M. Guillin d'Avenas (n° 59), dont la vente a cu lieu en 1887.

Le rédacteur du catalogue voit dans Philiatros, traducteur de Galien, un pseudonyme de Rabelais. M. Arthur Heulhard combat cette opinion dans son Rabelais chirurgien (Paris, A. Lemerre, 1885, in-8°), & propose de donner cette traduction à Canappe.

XXXI. LES | SONGES DROLA- | TIQVES DE PANTAGRVEL, | OU font contenues plusieurs figures | de l'inuention de maistre François Rabelais : & dernie- | re œuure d'Iceluy, | pour la recreation | des bons | esprits. | A PARIS, | par Richard Breton, Rue S. Jaques. | A l'Escreuisse d'argent. | MDLXV. (1565).

In-8° de 3 ff. non chiffr. & 60 ff. plus 1 f. blanc, avec 120 figures sur bois.

Les trois premiers feuillets contiennent le titre & une Epistre Au Lesteur salut, qui commence au verso.

La Bibliothèque Nationale possède deux exemplaires de ce livre (Rés. Y1. 2172,

& Rés. Y1. 2173).

Il a été réimprimé plusieurs fois, depuis la fin du xviii siècle. Nous donnerons

plus loin la liste de ces rééditions.

Malgré le titre, & malgré l'annonce de l'imprimeur, il nous est impossible d'attribuer cet ouvrage à Rabelais, & cela pour une raison qui nous semble

péremptoire :

Les figures sur bois que contient ce recueil sont en partie des copies d'œuvres de Pierre Breughel, gravées par Hieronymus Cock & publiées à Anvers après la mort de Rabelais & avant la publication des Songes. Il faudrait, pour les attribuer à Rabelais, supposer que Breughel les lui a empruntées, ou que Rabelais les a prises à Breughel, dont il aurait vu les dessins originaux, hypothèses aussi absurdes l'une que l'autre.

Les figures que nous avons retrouvées dans les planches de Cock sont :

La figure 19, représentant un personnage bizarrement vêtu d'une robe en forme de ruche ou de cloche, dont le nez allongé comme un goulot sort d'un capuchon, & est prolongé par une broche sur laquelle sont perchés trois oiseaux. La même figure se trouve (dans l'autre sens) à l'angle supérieur de droite de la planche intitulée Invidia, gravée par Cock d'après Breughel. (Cette planche n'est pas datée, mais elle fait partie d'une suite, dite des Sept péchés capitaux, qui a paru à Anvers en 1558. D'ailleurs, nous allons avoir à citer d'autres de ces estampes, qui sont datées.)

La même planche de l'Envie (angle supérieur de droite) représente un individu dont on ne voit que les jambes, & dont le corps tout entier est plongé, la tête en bas, dans une toiture. L'une des jambes est bottée, & la botte fait assez l'effet d'une coiffure. On retrouve cette coiffure (tournée en sens inverse) sur la tête

du personnage de la planche 3 des Songes.

La figure 57 des Songes représente un tireur d'arquebuse, que l'on retrouve (en sens inverse) à droite de la planche intitulée Avaritia, datée, celle-là, de 1558. La même planche offre, dans le coin supérieur de droite, toujours en sens inverse, la figure 110 des Songes, un personnage coiffé d'un grand chapeau qui lui cache la figure & qui est traversé par une scie, personnage dont le corps est remplacé par

une sorte de soufflet à crémaillère. Dans la figure des Songes, on a ajouté des pieds

au bonhomme, & un pendentif épiscopal à son chapeau.

La figure 116 des Songes — un homme mitré qui étire de ses mains les deux coins de sa bouche, aux jambes terminées par des pattes de grenouille, & qui porte une dague sur son ventre — est dans l'angle inférieur, à gauche, de la planche Superbia, également datée de 1558. La coiffure diffère. Il faut observer, d'ailleurs, que le dessinateur des Songes a copié ses modèles assez librement.

Enfin, la figure 93 des Songes est inspirée d'une planche de Cock, éditée à la même date, à Anvers, & gravée d'après Hieronymus Bosch. Elle représente

une grenouille s'ouvrant le ventre d'où sortent des poissons.

Il nous semble que la remarque que nous venons de faire peut nous dispenser de citer toutes les suppositions les plus baroques & les plus folles qui ont été émises par les divers éditeurs modernes des Songes. (Il faut excepter Tross, qui n'attribue pas cet ouvrage à Rabelais.) Eloi Johanneau s'est particulièrement distingué en ce genre de divagations, &, tout récemment, dans la Revue universelle du 1<sup>er</sup> octobre 1903, M. Péladan a répété avec le plus grand sérieux les explications de ce commentateur. Contentons-nous de signaler les diverses réimpressions:

Songes drolatiques de Pantagruel... Paris, chez Sallior, An V de l'ère française (1797). In-4°.

Ici, les figures sont reproduites par Malapeau. Dans la préface, il est dit que cette suite de gravures a été exécutée sur le manuscrit original. La plupart des exemplaires ne contiennent que 60 planches, au lieu de 120. La vente H. B. (de Bordeaux) [Paris, Morgand, mars 1902] en signale un exemplaire contenant 122 planches coloriées à l'aquarelle, soit deux de plus que l'édition de 1565. Elles portent les numéros 85 & 112. Elles paraissent, dit le catalogue, être l'œuvre de Malapeau.

Les Songes drolatiques, etc., réimprimés par Éloi Johanneau, formant le 9° volume de son édition de Rabelais, Paris, Dalibon, 1823, in-8°.

Les figures sont accompagnées d'un commentaire où l'on s'est ingénié à y voir représentés tous les personnages du roman de Rabelais, ainsi que diverses personnalités historiques.

En 1868, M. P. Lacroix a fait une édition des Songes, sans texte, chez Gay, à Genève (in-8°). Les figures sont reproduites par la lithographie. En tête de l'ouvrage, l'éditeur a donné, phototypé, le portrait de Rabelais par Chauveau, d'après la taille-douce qui sert de frontispice à l'édition de 1651 des Epistres (voir n° XVI). Les mêmes, sans texte, réimprimés en 1869 (Paris), par M. E. T. (Edwin Tross).

Les mêmes, sans texte, reimprimés en 1869 (Paris), par M. E. T. (Edwin Tross). Fort belle édition in-8° sortant des presses de Scheuring de Lyon, & Drugulin de Leipzig. C'est la plus fidèle réimpression des bois de 1565. Un nouveau tirage en 1870 & un troisième en 1871.

Enfin, une autre édition, fort mauvaise au point de vue de la reproduction des gravures, & constituant, au point de vue du texte, un pur plagiat des explications de Johanneau, sans indication de sources, est donnée par Le Grand Jacques (Gabriel Richard) à Paris, chez les bons libraires, 1869.

Le catalogue des livres ayant appartenu au libraire Lamy (1806) offre au n° 3775 un recueil de dessins à la plume, les Songes drolatiques de Pantagruel, qu'on

donne comme les originaux. Ces dessins sont au nombre de 122. Il est probable que c'est cet album qui a servi à Malapeau pour son édition; peut-être aussi con-

tient-il les copies mêmes de la main de Malapeau.

Les Songes drolatiques ont été en partie imités au xviiie siècle par un artiste allemand, Gabriel Bodenehr, dans un recueil de 50 planches intitulé : Grotesche Cappriciose, oder Neueroffnete Carnevals Redoutte. Gabriel Bodenehr fec. et excud. Aug. Vind., sans date (vers 1740).

Pour revenir à l'édition originale, outre les exemplaires déjà mentionnés de la Bibliothèque Nationale, citons ceux de Nodier (n° 268), Solar (n° 2127), Chedeau (n° 827), Yemeniz (n° 2378), J.-Ch. Brunet (Catalogue, n° 430).

XXXII. Les fantastiques batailles des grans roys Rodilardus et Croacus, translaté de latin en françois. Imprime nouuellement, 1534. On les vend à Lyon, en la maison de Françoys Juste.

In-8° goth. de 78 feuillets.

On a attribué à Rabelais cette traduction, ou plutôt cette adaptation d'un opuscule latin de Calentius : De bello ranarum & murium libri III (Strasbourg 1511, 1512, Bâle 1517, Anvers 1545), opuscule qui n'était lui-même qu'une imitation facétieuse de la Batrachomyomachie attribuée à Homère.

La version française a eu plusieurs éditions; le Manuel en cite six, outre

celle de Juste :

A Paris, par Alain Lotrian, 1534, in-16; Poitiers, à l'enseigne du Pellican, in-16 goth. de cu feuillets chiffrés; Lyon, 1536, in-16; Blois, Julian Angelier, 1554, in-16; Lyon, Benoist Rigand, 1559, in-16 de 123 pages & 4 de table; Rouen, par Anth. Routhier, 1603, in-12.

M. Paul Lacroix en a publié, en 1867, une réimpression dans la collection Gay (Genève, in-12 de XII & 115 pages), sous le titre : La Bataille fantastique des Roys Rodilardus & Croacus, traduction du latin d'Elisius Calentius, attribuée à Rabelais, avec une notice bibliographique par M. P. L. (tiré à 102 exemplaires).

Les exemplaires des éditions du xvi siècle sont extrêmement rares. La Biblio-

thèque de l'Arsenal en possède un de Benoist Rigaud, 1559, & celle du Musée Condé, un de l'édition originale de Juste, 1534 (n° 357).

Les raisons de l'attribution à Rabelais sont assez vagues. La principale est que ce livret a paru en 1534 chez l'imprimeur des premières éditions de Pantagruel, & que l'exemplaire unique du Gargantua antérieur à 1535 (voir notre n° 31), trouvé à Turin par M. de la Garde, était relié avec un exemplaire de Pantagruel, 1534 & un exemplaire des Fantasfiques batailles de la même date.

Ce ne sont pas des arguments bien solides. Ceux que met en avant M. P. Lacroix dans la notice bibliographique qui précède son édition sont encore moins troublants. Il remarque, entre autres choses, que Rabelais a donné, dans son IV° livre, le nom de Rodilard à un chat, alors que, dans les Fantastiques batailles, Rodilardus est le roi des rats. « A bon chat bon rat », dit-il... (?)

XXXIII. Le || Triumphe de || TRES HAVLTE, ET PVIS- || fante Dame Verolle, Royne du Puy || d'Amours : nouuellement compo || sé par L'inuenteur de menus || plaisirs hon- || nestes. || M.DXXXIX. (1539) || On les vend a Lyon, chez Francoys || Iuste deuant nostre dame de Confort.

A la fin :

Imprime nouuellement a Lyon par Francoys | Iuste le xII du moy de Septembre lan | mil cinq cens xxxix.

Pet. in-8° de 40 ff. sign. A-E., de 28 lignes, caract. ronds, grav. sur bois.

Une autre édition de Paris, a pour titre :

LE TRIUMPHE || DE TRES HAULTE ET || puissante dame Verolle, Royne || du Puy d'Amours, nouvel- || ment composé par l'In- || venteur de menus || plaisirs hon- || nestes || 2 Avec le Pourpoint || fermant à boutons || 1540 || 2 On les vend a Paris en la rue neusve || Nostre Dame à l'enseigne de l'Escu || de France. Par Alain Lotrian. In-8°.

A la fin :

Fin du Triumphe de la || Verolle, nouvellement || imprimé à || Paris.

M. Anatole de Montaiglon a publié en 1874, chez Wilhem, à Paris, une réimpression en facsimilé de la première édition, à laquelle il a ajouté les variantes de la seconde.

L'attribution à Rabelais de cet opuscule a été proposée bien à la légère par le bibliophile Jacob (Recherches bibliographiques sur des Livres rares & curieux, Paris, 1880, p. 78), qui voyait trop facilement dans les livres imprimés par Juste des œuvres de maître François.

«On a prétendu bien à tort, dit-il, que l'auteur de cet ouvrage n'était autre que Le Maire de Belges. Il est beaucoup plus probable que c'est Rabelais.»

Le bibliophile Jacob ne donne aucune raison de cette probabilité. M. de Montaiglon, dans la savante préface qui précède son édition, rend à Le Maire de Belges ce qui lui appartient de cet ouvrage, & en attribue une autre partie au poète italien Seraphino Aquilano. Reste une troisieme partie, qui pourrait être donnée à Rabelais. M. de Montaiglon combat cette opinion, sans toutefois se prononcer d'une façon décisive. Il conclut :

«Vis-à-vis d'un pareil homme, il vaudroit mieux lui refuser une œuvre secondaire qui puisse être de lui, que de lui en attribuer témérairement une qui pourroit n'en pas être.»

Nous remarquerons que l'achevé d'imprimer, à Lyon, est du 12 septembre 1539, & qu'à cette époque Rabelais était à Turin, auprès de Guillaume du Bellay.

## XXXIV. Le Cinquième Livre apocryphe.

Un libraire de Munich, M. Louis Rosenthal, annonçait, à la fin de l'année 1900, qu'il venait de découvrir un Cinquième livre de Pantagruel jusqu'alors inconnu, & daté de 1549, c'est-à-dire ayant paru du vivant de Rabelais. Cet ouvrage est entièrement différent du Cinquième livre posthume qui, depuis 1565, est joint aux quatre livres de Pantagruel; il porte, dans un encadrement, le titre suivant:

LE CINQUIESME | LIVRE | DES FAICTZ ET | dictz du noble Pan | tagruel. | Auquelz font comprins, | les grans Abus, & d'efordonée | vie de, Plusieurs Es- | tatz, de ce mo | de. | Composez par M. Francoys | Rabelays D'octeur en Medeci- | ne & Abstractteur de quite Essen | ce | C Imprime en Lan Mil cinq | cens Quarante neus.

In-16 de 64 ff. chiffr., 25 lignes par page, car. ronds.

La nouvelle, lancée par le Times, & reproduite bientôt par plusieurs périodiques de France & de l'étranger (voir, notamment, la Correspondance bistorique à archéologique, 1900, p. 380, & la Revue d'bistoire littéraire de la France, 1901, p. 169), causa, dans le monde des bibliophiles, une émotion qui fut de courte durée.

Le Bibliographe moderne publiait, en effet, au commencement de 1901, une notice d'un érudit français, M. Henri Stein, archiviste aux Archives nationales, qui, ayant eu communication à Paris du volume en cause, put dire, à son sujet, le dernier mot en démontrant qu'il ne saurait en aucune façon être attribué à Rabelais. La notice de M. H. Stein a paru en brochure, sous le titre: Un Rabelais apocryphe de 1549, à Paris, chez A. Picard, 1901, in-8° (18 pages avec plusieurs fac-similés).

Voir aussi: Archiv für das Studium der neueren Sprachen, Band CVII, 1901, p. 18 & suiv. (article de M. Buchner); Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 26 septembre 1901; Revue icono-bibliographique, mars 1901 (article de M. Jacques Brice); Zeitschrift für französische Sprache und Litteratur, Band XXIV, p. 262-274 (article de M. H. Schneegans); & Revue des Études rabelaisiennes, 1" & 2 fascicules, 1903 (article de M. Abel

Lefranc).

XXXV. On a aussi attribué à Rabelais, sans raison plausible, le Traite des Trois Imposseurs, comme on l'a attribué à plusieurs auteurs. C'est peut-être à cause de l'édition qui en a paru au xvii siècle sous ce titre:

Vincentii Panurgi epistola de tribus impostoribus ad J. B. Morinum. Parisiis ap. Macœum Bouillette & J. Guignard, 1654. In-4°.

[Salvaing de Boissieu, 1432.]

# PRINCIPAUX OUVRAGES CITÉS OU CONSULTÉS

(LES CATALOGUES DE COLLECTIONS SONT CLASSÉS AUX NOMS DES COLLECTIONNEURS.)

- AIMÉ-MARTIN. Catalogue de la Bibliothèque de M. Aimé-Martin, auquel ont été ajoutés ceux d'un amateur étranger, ... dont la vente se fera le 28 novembre 1825... A Paris, chez Antoine-Augustin Renouard, rue de Tournon, nº 16. M.DCCC.xxv, in-8°.
- --- Bibliothèque de M. Aimé-Martin, composée de livres anciens & rares, la plupart en riches & élégantes reliures & tout particulièrement remarquables par des ouvrages précieux qui ont appartenu à des personnages célèbres, comme Le Taße, Rabelais, Montaigne, Racine, Montesquieu, Boßuet, Bourdaloue, Lafontaine, Voltaire, J.-J. Rousseau, etc. Paris, Techener, 1847-1848. 4 parties in-8°.
- G. D'Albenas. Les Portraits de Rabelais, avec la reproduction par l'héliogravure des portraits de la Faculté de médecine de Montpellier, de Michel Lasne & de Sarrabat. Montpellier, Coulet, 1880, in-4°.
- Anonyme. Entretien de Rabelais & de Nostradamus. A Cologne, chez Pierre Marteau, M.DC.LXXXX (1690), in-12 de 80 pages.
- Du sens de Rabelais, article, dans la Revue Française, nº III (Paris, A. Sautelet & Cie, libraires, place de la Bourse), mai 1828, pages 67-95.
- Recherches bibliographiques sur Rabelais, article, dans le Bulletin du bibliophile de mai 1851, pages 257-263. Paris, Techener.
- Article bibliographique sur deux éditions de Rabelais, dans le Journal de Genève du 20 avril 1876.
- Un livre imprimé par Étienne Dolet, article, dans le Temps du 7 août 1901.
- Le Rabelais de 1565 à l'hôtel Dronot, article, dans le Temps du 13 janvier 1902. (Reproduit dans la Bibliographie de la France du 18 janvier 1902.)

- Anonyme. Le Rabelais de 1565, article, dans le Petit Temps du 21 janvier 1902. (Reproduit dans la Bibliographie de la France du 25 janvier 1902.)
- Le Pantagruel de Dresde, article, dans le Temps du 23 décembre 1903.
- Le Pantagruel de Dresde, plusieurs «échos», dans l'Européen du 26 décembre 1903 & du 2 janvier 1904.
- Der « Pantagruel » der Kgl. Bibliothek in Dresden, article, dans la Frankfurter Zeitung du 12 février 1904.
- Al. Assier. La Bibliothèque Bleue, depuis Jean Oudot Ier jusqu'à M. Baudot, 1600-1863. Paris, M.DCCC.LXXIV (1874), in-12, tiré à 160 exemplaires. (De la Bibliothèque de l'amateur champenois.)
- (DE L'AULNAYE). Oevvres de Rabelais. A Paris, chez Th. Desoer, libraire, rue Christine, nº 2. M.DCCC.XX (1820). 3 vol. in-12 (fig. de Desenne, gravées sur bois par Thompson).

Autre édition, sans les figures, en 3 vol. in-8°, chez Louis Janet, à Paris, 1823. — Autre en 1 vol. grand in-8°, sur deux colonnes en 1835, chez Ledentu, Paris. — Autres en 1837 & 1838. On a conservé les formes de ce dernier tirage pour la collection du *Panthéon littéraire*, Paris, Desrez, 1838.

- B. Additions au Rabelaisiana, article, dans le Bulletin du bibliophile de janvier-février 1854, p. 664-671. (Gustave Brunet?)
- BARRÉ. Catalogue des Livres de feu M. Barré, auditeur des Comptes, dont la vente se fera en détail lundi 13 janvier 1744 & jours suivants, en la maison où il est décedé, rue des Bernardins. Paris, 1743. 2 tomes in-8°.

BASNAGE. Voir NICÉRON.

- TH. BAUDEMENT. Les Rabelais de Huet. Paris, Académie des bibliophiles, en sa librairie, rue de la Bourse, 10. 1867, in-12.
- BAUDRIER. Bibliographie lyonnaise, recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs & fondeurs de lettres de Lyon au xv1º siècle, par le Président

Baudrier, continuées par J. Baudrier. Lyon, Aug. Brun; Paris, A. Picard & fils, 1895-1902. 4 vol. in-8°.

- BÉHAGUE. Catalogue des livres rares of précieux composant la bibliothèque de M. le comte Octave de Béhague, membre de la Société des bibliophiles françois. Première partie. Paris, Charles Porquet, 1880, in-8°.
- (Bernier). Jugement & nouvelles Observations sur les œuvres grecques, latines, toscanes & françoises de Maître François Rabelais, D. M., ou le Véritable Rabelais reformé. A Paris, chez Laurent d'Houry, marchand libraire rue Saint-Jacques, au Saint Esprit, vis à vis la fontaine Saint-Severin. M.DC.XCVII. (1697), avec Privilège du Roy. In-12. (L'auteur, nommé dans le privilège: le sieur Saint Honoré, est le docteur Jean Bernier, de Blois.) Autre édition même ouvrage, sous la date 1699.
- A. Bertin. Catalogue des Livres, Estampes & Dessins composant la bibliothèque de feu M. Armand Bertin, rédacteur en chef du Journal des Débats... Paris, chez J. Techener, libraire, 20, place de la Colonnade du Louvre. 1854, in-8°.
- Beuchot. Notes bibliographiques sur les premières éditions originales de Rabelais, dans la Bibliographie de la France ou recueil général de l'imprimerie & de la librairie, année 1823, page 443.
- G. Bodenehr. Grotesche Cappriciose, oder Neueroffnete Carnevals Redoutte. Gabriel Bodenehr fecit & excudit. Aug. Vind., s. d. (vers 1740).
- (H. Bordes). Catalogue de beaux & bons livres anciens & modernes provenant de la Bibliothèque de M. H. B. (Henri Bordes). Paris, Ch. Porquet, libraire, 1, quai Voltaire, 1897, in-8°.
- de M. H. B. de Bordeaux (Henri Bordes). Paris, librairie Damascène Morgand, 1902, in-8°.

- Voir RAHIR.

Le Président BOUHIER. Voir LA CROIX DU MAINE.

- J. BOULMIER. Estienne Dolet, sa vie, ses œuvres, son martyre, par Joseph Boulmier. Paris, Aubry, 1857, in-8°.
- FÉLIX BOURQUELOT. Notice sur Gargantua, dans le XVII<sup>e</sup> volume des Mémoires de la Société royale des Antiquaires.
- DE BOZE. Catalogue des livres du Cabinet de M. de Boze. A Paris, rue Saint-Jacques, chez G. Martin, à l'Etoile. H. L. Guérin & L. F. Delatour, à Saint Thomas d'Aquin. M.DCC.LIII (1753), in-8°.
- J.-Ch. Brunet. Notice sur deux anciens romans intitulés les Chroniques de Gargantua, où l'on examine les rapports qui existent entre ces deux ouvrages & le Gargantua de Rabelais, & si la première de ces chroniques n'est pas aussi de l'auteur de Pantagruel. Par l'auteur des Nouvelles Recherches (Jacques-Charles Brunet). Paris, chez Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants, n° 30. Décembre 1834, in-8° de 28 pages.

60 exemplaires, tirés à part sur gr. pap., en 39 pages, contiennent en outre les drôleries extraites des Chroniques de Gargantua.

- Recherches bibliographiques & critiques sur les éditions originales des cinq livres du roman satirique de Rabelais, par J.-Ch. Brunet. Paris, L. Potier, 1852, in-8°.
- Manuel du Libraire & de l'amateur de Livres, cinquième édition. Paris, 1863. 6 vol. in-4°.
- Catalogue des Livres rares & précieux composant la Bibiothèque de feu M. Jacques-Charles Brunet, auteur du Manuel du Libraire & de l'Amateur de Livres, chevalier de la Légion d'honneur... Première partie. Paris, L. Potier, libraire, quai Malaquais, 9. A. Labitte, libraire, quai Malaquais, 5. Londres, Th. & W. Boone, libraires, New Bond Street, 29. 1868, in-8°.

- Gustave Brunet. Essais d'Études bibliographiques sur Rabelais.
  Paris, Techener, place du Louvre, 12. 1841, in-8°. (Au verso du titre: tiré à 60 exemplaires.)
  - Notice sur une édition inconnue de Pantagruel, & sur le texte primitif de Rabelais, par Gustave Brunet. Paris, Julien, quai des Augustins, 27; Techener, place du Louvre, 12. 1844, in-8° de 36 pages (tiré à cent exemplaires).
  - Bulletin du bibliophile belge). Bruxelles, 1851, in-8°, tiré à 100 exemplaires.
  - Découverte d'une édition du Gargantua de Rabelais, jusqu'à présent inconnue (extrait du tome IX du Bulletin du bibliophile belge). Bruxelles, 1852, in-8°, tiré à 50 exemplaires.
  - La Navigation du compaignon à la Bouteille, suivie de maisfre Hamberlin, réimpression textuelle faite sur l'édition de Paris, Cl. Micard, 1576, augmentée d'une introduction & de notes par Philomneste junior (Gustave Brunet). Genève, chez J. Gay & fils, 1867, in-12.

ISMAEL BULLIARD. Voir DE THOU.

- Burgaud des Marets & Rathery. Œuvres de Rabelais, collationnées pour la première fois sur les éditions originales, accompagnées d'un commentaire nouveau, par MM. Burgaud des Marets & Rathery. Paris, Firmin Didot, 1857. 2 vol. in-8°. (Réimprimé en 1870, en 1872 & 1873.)
- R. DE BURY (Remy de Gourmont). Le Rabelais de 1565, article, dans le Mercure de France de mars 1902.
- (JEAN DE LA CAILLE). Histoire de l'imprimerie & de la librairie, où l'on voit son origine & son progrès, jusqu'en 1689, divisée en deux livres. Paris, chez Jean de La Caille, rue Saint-Jacques, à la Prudence, M.DC.LXXXIX (1689), avec Privilège du Roy. In-4°.
- H. E. CHEVALIER. Voir P. JANNET.

- J. CHENU. Notice bibliographique sur l'édition de Rabelais à la sphère de 1659. Article, dans le Bulletin du bibliophile de juin-juillet 1851, pages 321-323.
- Les grandes & inestimables Chroniques du grant & enorme geant Gargantua... Paris, typographie de Panckoucke, rue des Poitevins, 14. 1853, in-12, tiré à 110 exemplaires.
- R. C. CHRISTIE. Estienne Dolet, the martyr of the Renaissance. A biography. London, 1880.
  - CIGONGNE. Catalogue des livres manuscrits & imprimés composant la bibliothèque de M. Armand Cigongne, membre de la Société des Bibliophiles, précédé d'une notice bibliographique, par M. Le Roux de Lincy, secrétaire de la Société des Bibliophiles. Paris, chez L. Potier, quai Malaquais. 1861, in-8°.

(Cette collection a été acquise presque entièrement par le duc d'Aumale, & fait aujourd'hui partie de la bibliothèque du

Musée Condé, à Chantilly.)

- (CLINCHAMP). Catalogue d'une belle collection de livres rares & précieux, surtout remarquable par le choix exquis des exemplaires, provenant du cabinet de M. de C'' (Clinchamp). Paris, Techener, 1860, in-8°.
- R. DE COLLERYE. Œuvres de Roger de Collerye, avec une préface & des notes par M. CHARLES D'HÉRICAULT. Paris, chez P. Jannet, libraire, 1855, petit in-8°.
  - G. COLLETET. François Rabelais, par Guillaume Colletet, extrait des vies des poëtes françois, publié par Philomneste Junior (Gustave Brunet). Genève, chez J. Gay & fils, éditeurs, 1867,
  - F. COLONNA. Voir JEAN MARTIN.
  - COQUILLART. Coquillart. | ATAOH TYXH | Les Oeuvres | Maistre Guil | lavme Coqvil | lart, en son vi | vant official | de Reims, nov | vellement re | veves & corri | gees, | MDXXXV. (1535) | On les

- vend à Lyon en la | maison de Fracoys Juste, | Demourant deuant Nostre | Dame de Confort. | (În-8º allongé, goth. de 96 ff. chiffrés, Bibl. Nat., Rés. Y. 4400.)
- Samuel Cornut. Le Pantagruel de Dresde, article, dans la Semaine littéraire du 23 avril 1904.
- Louis Delaruelle. Ce que Rabelais doit à Erasme & à Budé (extrait du tome XI de la Revue d'Histoire littéraire, pages 220-262). Paris, 1904, in-8°.
- L. Delisle. Notice sur un registre de procès-verbaux de la faculté de Théologie de Paris pendant les années 1505-1533, dans les Notices & extraits de manuscrits, tome XXXVI. Paris, 1899, p. 405-407.
- La Collection Morrison. Paris, Impr. nationale, 1893, in-4". (Extrait du Journal des Savants d'août & septembre 1893, pages 451-462 & 532-550.)
- Delisle. Paris, 1896, in-8°. (Voir, page 291, note additionnelle, sur le manuscrit de Jacques Legros de la Bibliothèque Nationale [ms. fr. 12791.].)
- A. Dide. Le Cinquième livre de Rabelais, article signé Auguste Dide, dans le Journal Officiel du 16 novembre 1879. (Reproduit dans Hérétiques & Révolutionnaires, Paris, Charavay frères, 1886, in-12, pages 37-48.)
- A. F. Didot. Essai typographique & bibliographique sur l'histoire de la gravure sur bois. Paris, 1863, in-8°.
- Léon Dorez. Études Aldines, II (Des origines & de la diffusion du «Songe de Poliphile»), dans la Revue des Bibliothèques de juillet-septembre 1896, p. 239-283. (Voir, particulièrement, p. 252-258.) Paris, Bouillon, in-8°.
- L. Dorez & P.-P. Plan. Pantagruel. Facsimilé de l'édition de Lyon, François Juste, 1533, d'après l'exemplaire unique de la Bibliothèque

royale de Dresde. Introduction de Léon Dorez & Pierre-Paul Plan. A Paris, par le Mercure de France, 1903. Petit in-8° allongé, de xlix pages & 88 feuillets.

J. Drivon. L'Hôtel-Dieu au temps de Rabelais, par le Dr Drivon. Lyon, 1904, in-8°. (Extrait du Lyon médical, 2-23 octobre.)

Dreux du Radier. Mémoire sur le Testament de Cuspidius & le contrat de vente de Culita (dans le Journal de Verdun d'octobre 1756).

PIERRE & JACQUES DU PUY. Voir DE THOU.

A. Durel. L'Intermédiaire (catalogue de la librairie Durel) d'octobre 1904 signale, sous le nº 3847, un exemplaire du Ve livre rubriqué Essiart, 1596 (voir ici, page 214), & en attribue l'impression à Jacques Foillet, de Montbéliard.

EBERT. Allgemeines bibliographisches Lexicon. Leipzig, 1830, in-4°.

Esmangart & Éloi Johanneau. Œuvres de Rabelais, édition variorum, augmentée de pièces inédites, des Songes drolatiques de Pantagruel, ouvrage posthume, avec l'explication en regard, des remarques de Le Duchat, de Bernier, de Le Motteux, de l'abbé Marsy, de Voltaire, de Ginguené, etc. & d'un nouveau commentaire historique & philologique, par Esmangart & Éloi Johanneau, membres de la Société royale des antiquaires. A Paris, chez Dalibon, libraire, Palais Royal, galerie de Nemours, M.DCCC.XXIII (1823). 9 vol. in-8°, illustr. de Devéria.

(Essling). Catalogue des livres rares & précieux de M. le P. d'E. (le prince d'Essling). Paris, Silvestre, 1845, in-8°.

(Henri Estienne). Deux || Dialogves dv || novveav langage || Fançois, italianizé, & autrement || desguizé, principalement entre les || courtisans de ce temps : || De plusieurs nouueautez, qui ont accom- || pagné cesse nouueauté de langage : || De quelques courtisanismes modernes, || & de quelques singularitez courtisa- || nesques. || A Envers, || Par Guillaume Niergue. || 1579. (In-16 de 16 ff. non chiffr., 622 pages chiffr. & 1 f. blanc.)

- P. DE L'ESTOILE. Registre journal de P. de l'Estoile, dans la Nouvelle Collection des Mémoires pour servir à l'histoire de France, publié par MICHAUD & POUJOULAT. Paris, 1837, in-8°.
- F. FALCONNET. Voir LA CROIX DU MAINE.
- KARL FALKENSTEIN. Beschreibung der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden. Dresden, 1839, in-8°.
- B. FILLON. Inventaire des Autographes de M. Benjamin Fillon, Paris, Ét. Charavay, 1878. 2 vol. in-4°.
- G. DER FLAG. Protée-Cigale, équation curieuse. Discussion mirificque & vérisimiles solutions de l'Utrum X de la Chresme philosophale des questions encyclopédiques de Pantagruel, par G. der Flag, apprentif abstracteur de quintessence. Anguis ad aram. Genius hujus loci. Tettigopolis [Brest] 1864. (Imp. E. Anner, Rampe 55, Brest.) In-8° de 71 pages, gr. sur bois.

FORMEY. Voir LE DUCHAT.

- GANAY. Catalogue d'un choix de livres rares & précieux manuscrits & imprimés, composant le cabinet de feu M. le Marquis de Ganay. Paris, Porquet, 1881, in-8°.
- E. Gebhart. Rabelais, la Renaißance & la Réforme, par Éміге Gebhart. Paris, Hachette, 1877, in-8°
- Le Pantagruel de Dresde, feuilleton du Journal des Débats du 13 janvier 1904.
- DE GUILLIN D'AVENAS. Catalogue de la collection rabelaisienne & bons livres anciens & modernes de M. le D' Henri de Guillin d' Avenas. Paris, Antonin Chossonery, 1887, in-8°.
- GUYOT DE VILLENEUVE. Catalogue de la Bibliothèque de feu M. Guyot de Villeneuve, président de la Société des Bibliophiles françois. Deuxième partie. Paris, Damascène Morgand, 1901, in-8°.
- Louis Guyon. Diverses leçons, contenant plusieurs discours, histoires & faits mémorables. Lyon, C. Marillon, 1604, in-8°.

17

- P. Guy-Pellion. Catalogue des livres rares & précieux composant la bibliothèque de M. P. Guy-Pellion. Paris, Durel, 1882, in-8°.
- F. Habert. Sermons satyriques du sentencieux poète Horace, interprétés en rime Françoise, par François Habert d'Issoudun. A Paris, de l'imprimerie de M. Fezandat, 1551, in-8°. Deuxième édition. (La première a paru chez le même libraire en 1549; elle ne contient que le premier livre.)

CHARLES D'HÉRICAULT. Voir R. DE COLLERYE.

- HERMINJARD. Correspondance des réformateurs dans les pays de langue française. Paris, 1870. 9 vol. in-8°.
- HERPIN. Catalogue de la Bibliothèque poétique de feu M. T.-G. Herpin. Deuxième partie. Paris, Em. Paul & fils & Guillemin, 1904, in-8°.
- A. HEULHARD. Rabelais & son maître. Paris, Lemerre, 1884, in-8°.
- Rabelais chirurgien. Applications de son glossocomion dans les fractures du fémur, & de son syringotome dans le traitement des plaies pénétrantes de l'abdomen, décrites par Arthur Heulhard, Nivernois, avec quatre figures. Paris, A. Lemerre, libraire-éditeur, passage Choiseul, 27-31. 1885, petit in-8° carré.
- Rabelais légiste. Testament de Cuspidius & contrat de vente de Culita, traduits avec des éclaircissements & des notes, & publiés pour la première fois d'après l'édition de Rabelais, par Arthur Heulhard, avec deux fac-simile. Paris, A. Dupret, éditeur, 3, rue de Médicis. 1887, petit in-8°.
- François Rabelais, ses voyages en Italie, son exil à Metz, avec portrait à l'eau-forte, autographes & gravures. Paris, Librairie de l'Art, 1891, gr. in-8°.
- Une lettre fameuse: Rabelais à Erasme. Paris, Librairie de l'Art, 1902, in-4°.
- HOYM. Catalogus librorum Bibliothecæ illustrisimi viri Caroli Henrici comitis de Hoym, olim Regis Poloniæ Augusti II, apud Regem Chris-

tianisimum Legati extraordinarii. Digestus & descriptus a Ga-BRIELE MARTIN, Bibliopola Parisiensi. Cum indice Auctorum alphabetico. Parisiis, 1738, in-8°.

## ED. HUGUET. Voir MARTY-LAVEAUX.

JAMET LE JEUNE. Notes de Jamet le jeune sur Rabelais (dans le Bulletin du bouquinisse du 15 août 1863. Paris, Aubry).

Ces notes ont été relevées sur l'exemplaire des Œuvres de Rabelais de 1579, qui se trouve actuellement à la Bibliothèque Nationale.

P. Jannet. Œuvres de Rabelais, seule édition conforme aux derniers textes revus par l'auteur, avec les variantes de toutes les éditions originales, des notes & un gloßaire. A Paris, chez P. Jannet, libraire. 2 vol. in-12, 1858-1872 (Bibliothèque elzévirienne).

Le deuxième tome est posthume. Un troisième, annoncé,

n'a jamais paru.

Le même ouvrage a été publié en 7 vol. in-12 dans la collection Jannet-Picart.

- Jannet). Paris, Aubry, 1881, in-16 de 31 pages.
- É. JOHANNEAU. Catalogue des livres & des manuscrits composant la bibliothèque de feu M. Éloi Johanneau. Paris, J.-F. Delion, libraire, successeur de R. Merlin. 1852, in-8°.
- M. Éloi Johanneau, formant snite au catalogue de sa bibliothèque.
  S. d., 16 pages in-8°. Paris, typographie Panckoucke, rue des Poitevins, 8 & 14.
- Voir ESMANGART.
- (ÉTIENNE JORDAN). Histoire d'un voyage littéraire fait en M.DCC. XXXIII en France, en Angleterre & en Hollande (par Étienne Jordan), etc. A la Haye, chez Adrien Mœtjens, M.DCC.XXXVI (1736), in-12.

M.-H. KUHNOLTZ. Notice historique, bibliographique & critique sur François Rabelais, par M.-H. KÜHNHOLTZ, docteur en médecine de Montpellier, bibliothécaire adjoint de la Faculté, agrégé stagiaire & membre de plusieurs sociétés du Royaume qui s'occupent de médecine. A Montpellier, de l'imprimerie de Jean Martel, aîné, 1827, in-12 de 41 pages.

LABITTE. Catalogue de la librairie Labitte, Em. Paul & Cie. 1889,

- Catalogue des Livres composant la bibliothèque de M. le comte de ", dont la vente aura lieu à Paris, le 19 avril 1888. Paris, Labitte, Paul & Cie, 1888, in-8°.

Louis Lacour. Voir Montaiglon.

- PAUL LACROIX. Œuvres de F. Rabelais, accompagnées de notes explicatives du texte, & précédées d'une notice, par M. L' (Paul Lacroix), éditeur des œuvres de Clément Marot, Malfilâtre, etc. Paris, imprimerie de J. Pinard, rue d'Anjou-Dauphine, nº 8. 1827, 5 vol. in-16.
- Catalogue des livres & des manuscrits, la plupart relatifs à l'histoire de France, composant la bibliothèque du Bibliophile Jacob (Paul Lacroix). Paris, Techener, 1839, in-8°.
- Œuvres de F. Rabelais. Nouvelle édition, augmentée de plusieurs extraits des Chroniques admirables du puissant roi Gargantua, ainsi que d'un grand nombre de variantes & de deux chapitres inédits du Ve livre, d'après un manuscrit de la Bibliothèque du Roi, & accompagnée de notes explicatives & d'une notice historique contenant les documents originaux relatifs à la vie de Rabelais, par L. JACOB, bibliophile. Paris, Charpentier, éditeur, 29, rue de Seine-Saint-Germain. 1840, in-18.

(La notice qui précède cette édition a été publiée à part, sous le titre : Rabelais, sa vie & ses ouvrages, Paris, Adolphe Dela-

hays, 1858, in-12 de 233 pages.)

- Paul Lacroix. Un livre inconnu, qui n'a jamais existé. (Les Pieds de mouches, ou Nouvelles Noces de Rabelais), article, signé P.-L. Jacob, dans le Bulletin du bouquiniste, Paris, Paul Aubry, 15 avril 1857, in-8°.
- Bibliothèque Gauloise, nouvelle collection publiée sous la direction de P.-L. JACOB, bibliophile. (Catalogue prospectus.) Paris, Adolphe Delahaye, libraire-éditeur, 4-6, rue Voltaire. 1859, 12 pages in-12.
- La bataille fantastique des roys Rodilardus & Croacus. Traduction du latin d'Elisius Calentius attribuée à Rabelais, avec une notice bibliographique par M. P. L. Genève, chez J. Gay & fils, 1867, in-12.
- La Chronique de Gargantua, premier texte du roman de Rabelais, précédé d'une notice par M. PAUL LACROIX. A Paris, chez D. Jouaust, imprimeur, 1868, petit in-8°.
- La Seconde Chronique de Gargantua & de Pantagruel, précédée d'une notice par M. PAUL LACROIX, bibliophile JACOB. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1872, petit in-8°.
- Recherches sur les premières éditions de Gargantua, par M. P. L. JACOB, article, dans le Bibliophile français, 1873, p. 281-287.
- LACROIX, bibliophile JACOB. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1875, petit in-8°.
- Recherches bibliographiques sur des livres curieux, par Р.-L. JACOB, bibliophile. Paris, Ed. Rouveyre, 1880, in-8°.
- Étude bibliographique sur le V° livre de Pantagruel, par P.-L. JACOB. Paris, D. Morgand & Ch. Fatout, 1881, petit in-8°, 4 ff. 107 pages & 2 ff., tiré à 130 exemplaires numérotés. (A paru précédemment dans le Livre, de juillet & août 1881, pages 201-216 & 240-251.)
- PAUL LACROIX & GUSTAVE BRUNET. Catalogue de la bibliothèque de Saint-Victor au seizième siècle, rédigé par Rabelais, commenté par

le bibliophile JACOB, & suivi d'un essai sur les bibliothèques imaginaires, par GUSTAVE BRUNET. Paris, Techener, 1862, in-8°.

La Croix du Maine & Ant. du Verdier. Bibliothèque françoise, nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée d'un Discours sur le progrès des Lettres en France, & des Remarques historiques, critiques & littéraires de M. de la Monnoye, de Monsieur le Président Bouhier & de F. Falconnet, par M. Rigoley de Juvigny. Paris, Saillant & Nyon, 1772-1773. 6 vol. in-4°.

DE LA MONNOYE. Voir LA CROIX DU MAINE.

- (DE LA ROCHE LACARELLE). Catalogue d'une collection de livres rares & précieux. Ouvrages sur la chasse. Anciens Poètes français. Romans Contes & Facéties. Voyages dans la Terre-Sainte & en Amérique. Vieilles Chroniques françaises, etc. Paris, L. Potier, quai Malaquais, 9. M.DCCC.LIX (1859), in-12. (Première vente de La Roche Lacarelle.)
- Catalogue des livres rares & précieux, manuscrits & imprimés composant la bibliothèque de feu M. de La Roche Lacarelle, avec une table alphabetique des noms d'auteurs & des ouvrages anonymes, avec les prix d'adjudication & les listes des personnages célèbres & des amateurs à qui les livres ont appartenu. Paris, Porquet, 1888, in-4°.
- La Vallière. Catalogue des Livres de la bibliothèque de M. le duc de La Vallière, par Guillaume de Bure, fils aîné. A Paris, chez Guillaume de Bure, fils aîné, M.DCC.LXXXIII (1783). 3 vol. in-8°.
- LEBER. Catalogue des livres, imprimés, manuscrits, estampes, dessins & cartes à jouer, composant la bibliothèque de M. Leber. Paris, Techener, 1839. 3 vol. in-8°.
- Lebigre. Catalogue de la bibliothèque de feu M. Eugène Lebigre, ancien notaire à Lille. Paris, Labitte; Lille, Gustave Leleu, 1889, in-8°.
- (LE DUCHAT). Ducatiana, ou remarques de seu M. Le Duchat sur divers sujets d'histoire & de littérature recueillies dans ses Mss. &

mises en ordre par M. F. (FORMEY). A Amsterdam, chez Pierre Humbert, M.DCC.XXXVIII (1738). 2 parties en un vol.

- A. LEFRANC. Marguerite de Navarre & le Platonisme de la Renaissance, article, dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, Paris, 1897-1898, tomes LVIII & LIX (voir 2° partie, tome LIX, pages 714 & 715).
- LE MOTTEUX. Voir DE MISSY.
- CH. LENORMANT. Rabelais & l'architecture de la Renaissance, restitution de l'abbaye de Thélème, par Ch. LENORMANT, membre de l'Institut. A Paris, chez J. Crozet, libraire de la Bibliothèque royale, quai Malaquais, n° 15. M.DCCC.XL (1840), in-8° de 35 pages.
- LE PETIT (de Maxéville). Vente de la Bibliothèque d'un château de Lorraine (collection de feu M. Édouard le Petit, de Maxéville) & de livres rares & curieux manuscrits & imprimés, provenant de la collection de M. W...s, de Londres. Seconde partie. Paris, Claudin, 1864. 2 vol. in-12.
- J. LE PETIT. Bibliographie des principales éditions originales d'écrivains français du xve au xviir siècle, par Jules Le Petit. Paris, Quentin, 1888, grand in-8°.
- LE ROUX DE LINCY. Voir CIGONGNE.
- Voir YEMENIZ.
- A. LE ROY. Floretum philosophicum seu ludus meudonianus in terminos totius philosophiæ. Parisiis, ap. J. Dedin, 1649, in-4°.
- Elogia Rabelæsina (manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale, sous la cote ms. lat. 8704. La bibliothèque de l'Université de Paris en possède une copie).
- LIGNEROLLES. Catalogue des livres rares & précieux manuscrits & imprimés composant la bibliothèque de feu M. le comte de Lignerolles. Deuxième partie. Paris, Ch. Porquet, 1894, grand in-8°.

- LORMIER. Catalogue de la Bibliothèque de feu M. Charles Lormier, de Rouen. Première partie. Paris, Ém. Paul & fils & Guillemin, 1901, in-8°.
- V. Luzarche. Catalogue des Livres rares, curieux & singuliers en tous genres, bien conditionnés, & des manuscrits anciens (du xe au xviiie siècle) composant la bibliothèque de M. Victor Luzarche. Paris, Claudin, 1868-1869. 2 vol. in-8°.
- PIERRE MARCEL. Un Vulgarisateur, Jean Martin, par PIERRE MAR-CEL. Paris, Garnier, s. d., in-18.
- PROSPER MARCHAND. Dictionnaire historique, ou Mémoires critiques & littéraires. La Haye, Pierre de Hondt, 1758. 2 vol. in-folio.
- C. MAROT. AFAOH TYXH || L'adole || scence Cle || mentine. || Ce sont les œuvres de Cle || ment Marot, nouvellemet || imprimees avecques plus de || soixate nouvelles Composi- || tios, lesquelles iamays ne fu || rent Imprimees, come pour || rez veoir a la fin du liure. || M.D.XXXV. (1535) || On les vend a Lyon, en la || maison de Francoys Juste || Demourant devant nostre || Dame de Confort. (Petit in-8° goth. allongé.)
- (DE MARSY). Le Rabelais moderne, ou les Œuvres de Maître François Rabelais, docteur en Medecine, mises à la portée de la plupart des Lecteurs, avec des Éclaircissements historiques, pour l'intelligence des allégories contenues dans le Gargantua & dans le Pantagruel (par l'abbé de Marsy). A Amsterdam, chez Jean Frédéric Bernard, M.DCCLII (1752). 6 tomes en 8 vol. in-12.

GABRIEL MARTIN. Voir HOYM.

JEHAN MARTIN. Dialogue tres ele || gant intitule le Peregrin || traitfant de lhonneste & || pudicq amour concilie par pure & sincère vertu || traduict de vulgaire italien en langue fracoyse par maistre Fracoys Doßy coterou || leur des Briz de la maryne en Bretai || gne et secrétaire du roy de Navarre. || Reveu au long || et corrige || oultre la premiere impres || sion || avec les annota || tios & cottes sur chas || cun chapitre || par JE || han Martin tres hu || ble secretaire de ||

hault & puissat | prince le Sei | gnr Maxi | milian | Sforce Visconte | et nouvellemet imprime | ... (à la fin :) Imprimez a Paris par Nicolas Couteau, imprimeur, pour Galiot du Pré marchand libraire. . . et fut acheve le premier io du moys daoust lan mil cinq cens vingt & huyt. (In-8° goth. de 12 ff. prélim. et 346 feuillets, fig. sur bois.)

JEAN MARTIN. Hypnerotomachie, ou discours du Songe de Poliphile, déduisant comme amour le combat à l'occasion de Polia [par F. Colonna], traduit de l'italien & mis en lumière par JEAN MARTIN. Paris, pour Jacques Kerver, in-folio, 1546 (réimpressions en 1554 & 1561). Fig. sur bois.

- Voir TABOUROT.

Ch. Marty-Laveaux. Les Oevvres de maistre François Rabelais, accompagnées d'une Notice sur sa vie & ses ouvrages, d'une étude bibliographique, de Variantes, d'un Commentaire, d'une Table des noms propres, & d'un Glossaire, par Ch. Marty-Laveaux. Paris, Alphonse Lemerre, 1869-1903. 6 tomes in-8°.

(Les deux derniers tomes sont posthumes & ont été publiés

par MM. Petit de Julieville & Ed. Huguet.)

Lettre à l'auteur de Rabelais & ses éditeurs. Paris, A. Lemerre, 1869, in-8°.

- CH. MARTY-LAVEAUX. Catalogue des livres de linguistique, de littérature & d'histoire, anciens & modernes, composant la bibliothèque de feu M. Ch. Marty-Laveaux. Paris, Em. Paul & fils & Guillemin, 1900, in-8°.
- G. MÉNAGE. Menagiana ou les bons mots & remarques critiques, historiques, morales & d'érudition de Monsieur Ménage, recueillies par ses amis. Troisième édition, plus ample de moitié, & plus correcte que les précédentes. A Paris, chez Florentin Delaulne, ruë Saint-Jacques, à l'Empereur. M.D.CC.XV (1715). Avec privilège du roi & approbation. 4 vol. in-12.
- (PAUL MEYER). Dans la «Chronique» de la Romania d'avril 1904 (Paris, Bouillon, in-8°), note sur le Pantagruel de Dresde (p. 115).

- C. DE MISSY. Oeuvres de maître François Rabelais, suivies des remarques publiées en anglois par M. Le Motteux & traduites en françois par C. D. M. (CÉSAR DE MISSY), nouvelle édition, ornée de 76 gravures. Paris, Bastien, an VI (1798). 3 vol. in-4°.
- L. Moland. François Rabelais. Tout ce qui existe de ses Oeuvres. Gargantua, Pantagruel, avec notes par Louis Moland. Paris, Garnier, s. d. xliv & 766 pages.
- A. DE MONTAIGLON. Le Triumphe de haulte & puissante Dame, Verolle & le Pourpoint fermant à boutons. Nouvelle édition complète avec une préface & un glossaire, par M. ANATOLE DE MONTAIGLON, & le fac-similé des bois du Triumphe, par M. ADAM PILINSKI. Paris, Wilhem, 1874, in-8°.

Le même travail avait paru, avec moins de développement, dans le tome IV du Recueil de poésies françaises des xve xvi siècles, publié par A. de Montaiglon en 1856, dans la Bibliothèque elzévirienne de P. Jannet (pages 214-283).

- Master Francis Rabelais. Five Books of the Lives, Heroic Deeds and Sayings of Gargantua and his Son Pantagruel, translated into English by sir Thomas Urquhart of Cromarty and Peter Antony Motteux, with an Introduction by Anatole de Montaiglon. Illustrations by Louis Chalon. London, Lawrence and Bullen, 1892. 2 vol. gr. in-8°. (L'introduction de Montaiglon occupe les pages xv-xlv1.)
- A. DE MONTAIGLON & LOUIS LACOUR. Les quatre livres de maistre François Rabelais, suivis du manuscrit du Cinquième livre, publiés par les soins de MM. ANATOLE DE MONTAIGLON & LOUIS LACOUR. Paris, Académie des Bibliophiles, 1868-1872. 3 vol. in-8°.

(Une notice que M. de Montaiglon devait écrire pour être mise en tête de cet ouvrage n'a jamais paru.)

Montesson. Catalogue de la Bibliothèque de M. Raoul Comte de Montesson, telle qu'elle était en 1869. Le Mans, 1891. 5 parties en 2 vol. in-12.

(La première partie n'a été tirée qu'à 25 exemplaires. Les quatre dernières, formant le 2° vol., à 30 exemplaires.)

MORGAND. Librairie Damascène Morgand. Bulletin mensuel. Paris, janvier 1876-mars 1904. 10 vol. in-8°. (Passim.)

Le fascicule 14 (mars 1883) signale, sous le nº 8597, toute la série des Rabelais provenant de la vente de Sunderland, avec de nombreux facsimilés. (Voir aussi nº 45 [nov. 1898], etc.)

- CHARLES MORICE. Le Pantagruel de Dresde, article, dans La Plume du 15 mars 1904.
- A. Morrison. Catalogue of the collection of autograph letters and historical documents formed between 1865 and 1882 by Alfred Morrison, compiled and annotated under the direction of A. W. Thibaudeau. Printed for private circulation. 6 vol. in-folio, 1883-1892 (London).
- Mosbourg. Catalogue des livres rares & précieux provenant de la bibliothèque de feu M. le comte de Mosbourg, ancien ministre plémpotentiaire. Première partie. Paris, Charles Porquet, 1893, in-4°.
- NICÉRON. Mémoires pour servir à l'histoire des Hommes illustres dans la république des lettres, avec un catalogue raisonné de leurs ouvrages, par le R. P. NICÉRON, Barnabite. A Paris, chez Briasson, libraire, rue S. Jaques, à la Science. M DCC XXXV (1735) avec approbation & privilège du Roy. 42 vol. in-12.

L'article concernant Rabelais se trouve dans le tome XXXII, pages 337-408. Il a été reproduit dans : Disertation sur Rabelais, par M. BASNAGE, en 1667, avec les notes du R. P. NICÉRON, Barnabite. Leide, Jean & Herm. Verbeck, 1748, in-12.

- Ch. Nodier. De quelques livres satyriques & de leur clef, par M. Ch. Nodier. Paris, Techener, libraire, place du Louvre, n° 12; octobre 1834, 2 parties in-8° de 11 & 11 pages.
- Des Matériaux dont Rabelais s'est servi pour la composition de son ouvrage, par M. Ch. Nodier. Paris, Techener, libraire, place du Louvre, nº 12; janvier 1835, 14 p. in-8°.

- CH. NODIER. Rabelais & son livre, article de M. Ch. Nodier, publié dans la Quotidienne, en 1823, & reproduit dans le Bulletin du bibliophile de mai 1878.
- Catalogue de la Bibliothèque de feu M. Charles Nodier, de l'Académie françoise, Bibliothécaire de l'Arsenal. Paris, J. Techener, libraire, place du Louvre, nº 12. 1844, in-8°.
- G. PARADIN. Histoire de nostre tems, faite en latin par M. Guil-LAUME PARADIN, & par lui mise en François. Depuis par lui mesme reueue & augmentee outre les precedentes Impressions. A Lyon, par Jan de Tournes, & Guil. Gazeau. 1554. Auec Privilege pour six ans. In-16.
- (Gaston Paris). Article sur trois éditions modernes de Rabelais (Jannet, Marty-Laveaux & A. de Montaiglon), signé G. P., dans la Revue critique du 6 mars 1869, pages 148-150.
- PÉLADAN. Les «Songes drolatiques» de Rabelais, article de M. José-PHIN PÉLADAN, dans la Revue Universelle. Paris, Larousse, 1er octobre 1903.
- (ABBÉ PÉRAU). Œuvres choisies de M. François Rabelais, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, Chanoine de Saint Maur les Fossés Et Curé de Meudon. A Genève, chez Barillot & Fils, MDCCLII (1752). 3 vol. in-12.

  (Publ. par l'abbé Pérau.)

PETIT DE JULLEVILLE. Voir MARTY-LAVEAUX.

- A. Piat. Catalogue de la Bibliothèque de feu M. Alfred Piat, ancien notaire à Paris. Troisième partie. Paris, Charles Porquet, Em. Paul & fils & Guillemin, 1898, in-8°.
- Pichon. Catalogue de la Bibliothèque de feu M. le baron Jérôme Pichon. Première partie. Paris, librairie Techener, H. Leclerc & P. Cornuau, Succrs. M.DCCCXC.VII (1897), in-4°.

ÉMILE PICOT, Voir ROTHSCHILD.

A. Pilinski. Voir Montaiglon.

- POMPADOUR. Catalogue des livres de la bibliothèque de feue madame la marquise de Pompadour, dame du Palais de la Reine. Paris, chez Hérissant, 1765, in-8°.
- HENRI POTEZ. Trois mentions de Rabelais à la fin de l'année 1552, dans la Revue des Études rabelaisiennes, 1re année (1903), p. 57-58.
- L. Potier. Catalogue des livres rares & précieux manuscrits & imprimés faisant partie de la librairie Potier, dont la vente aura lieu le 29 mars 1870 & les dix jours suivants. Paris, se distribue à la librairie L. Potier, 9, quai Malaquais. 1870, in-8°.

JOSEPH QUESNEL. Voir DE THOU.

- Louis Radiguer. Maîtres imprimeurs & ouvriers typographes (1470-1903). Paris, Société nouvelle de librairie & d'édition, 17, rue Cujas. 1903, in-8°.
- E. RAHIR. Notice sur les Rabelais de M. Bordes. Tours, Delis frères, imprimeurs-éditeurs, 1890, in-8°, 23 pages.

(Cette plaquette a paru, augmentée & hors commerce, à l'occasion de l'exposition de Tours, sous le titre : Notice sur une précieuse collection des œuvres de Rabelais. Paris, Morgand, 1890, in-8° (tiré à très petit nombre). [Bibl. Nat., 8° Q, Pièce 716.])

- E.-J.-B. RATHERY. Voir BURGAUD DES MARETS.
  - (La Notice biographique, qui précède l'édition & qui est de M. Rathery, a été tirée à part, sans titre. Elle a paru également dans la *Biographie générale*, tome XLI, col. 387-401.)
- G. Regis. Meister Franz Rabelais der Arzeney Doctoren Gargantua und Pantagruel aus dem Französischen verdeutscht, mit Einleitung und Anmerkungen, den Varianten des zweites Buchs von 1553, auch einem noch unbekannten Gargantua, herausgegeben durch Gottlob Regis. B. R. R. Bacc. mit des Authors Bildniss. Leipzig, 1832-1849, Verlag von Joh. Amb. Barth. 2 tomes en 3 volumes in-8°.
- J. Renard. Catalogue de livres rares & précieux imprimés & manuscrits, la plupart français & latins, de la bibliothèque de M. J. Renard (de Lyon). Paris, Ad. Labitte, 1881, in-8°.

J. Renard. Catalogue de la partie réservée de la bibliothèque de feu M. J. Renard, de Lyon, comprenant le choix de ses plus beaux livres. Paris, A. Claudin, 1884, in-12.

(C'est à ce dernier catalogue que se réfèrent nos citations.)

RIGOLEY DE JUVIGNY. Voir LA CROIX DU MAINE.

- L. ROSENTHAL. Katalog 79 von Ludnig Rosenthal's Antiquariat in München. Munich. In-8°.
- J. DE ROTHSCHILD. Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le baron James de Rothschild, rédigé par M. ÉMILE PICOT, membre de l'Institut. Paris, D. Morgand, 1884-1893. 3 vol. in-8°.
- (Du Roure.) Catalogue des livres rares & précieux de M. L. M. D. R. (le marquis du Roure). Paris, Jannet, 1848, in-8°.
- DE RUBLE. Catalogue des livres rares & précieux composant le cabinet de feu M. le baron de Ruble, membre de l'Institut. Paris, Em. Paul & fils & Guillemin, 1899, in-4°.
- D. DE SALVAING DE BOISSIEU. Catalogue d'une importante bibliothèque composée d'ouvrages anciens rares & précieux. Ancienne bibliothèque de D. de Salvaing de Boissieu, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, premier président en la Chambre des Comptes de Dauphiné, 1600-1683. Grenoble, librairie dauphinoise, H. Falque & FélixPerrin, 1897, in-8°, planches héliogravées.
- A.-L. SARDOU. Œuvres de Rabelais, précédées de sa biographie & d'une dissertation sur la prononciation du françois au xvie siècle, & accompagnées de notes explicatives du texte, par A.-L. SARDOU. San-Remo & Turin, 1874-1876. 3 vol. in-12.
- P. SÉBILLOT. Gargantua dans les traditions populaires, par PAUL SÉBILLOT, Paris, Maisonneuve & Cie, éditeurs, 25, quai Voltaire, 1883, in-12.

(Tome XII des Littératures populaires de toutes les Nations.)

Ed. Senemaud. Catalogue des livres anciens & modernes composant la bibliothèque de feu M. Ed. Senemaud, ancien archiviste des Ardennes. Première partie. Paris, Labitte, 1888, in-8°.

- (SILVESTRE). Les Grandes & inestimables Cronicques du grant & enorme geant Gargantua. . . (réimpression de la 1<sup>re</sup> Chronique), achevé d'imprimer le 5 août 1845, par Crapelet, & se vend à Paris chez Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfants, 30. In-16, goth.
- Solar. Catalogue de la Bibliothèque de M. Félix Solar. Paris, chez J. Techener, libraire, rue de l'Arbre-Sec, 52, près la Colonnade du Louvre. 1860, in-8°.
- P. STAPFER. Rabelais, sa personne, son génie, son œuvre, par PAUL STAPFER. Paris, Colin, 1889, in-18.
- H. Stein. Un Rabelais apocryphe de 1549, par Henri Stein, archiviste aux Archives nationales. Paris, A. Picard & fils, 82, rue Bonaparte, 1901. In-8° de 16 pages (extrait de la Bibliographie moderne).
- E. TABOUROT. Les Escraignes dijonnoises, recueillies par le Sieur des Accords (Étienne Tabourot). Poitiers, Jean Martin, 1610, in-16.
- TASCHEREAU. Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. Jules Taschereau, dont la vente aura lieu le 1er avril 1875 & les onze jours suivants. Paris, se distribue à la librairie Adolphe Labitte, 1875, in-8°.
- L. TECHENER. Catalogue des livres précieux manuscrits & imprimés, provenant de la bibliothèque particulière de M. Léon Techener, libraire à Paris. Deuxième partie. Paris, Adolphe Labitte, Léon Techener, 1887, in-8°.
- Bulletin du bibliophile, Paris, Léon Techener. (Passim.)
- A. W. THIBAUDEAU. Voir MORRISON.
- DE THOU. Catalogus bibliothecæ Thuanæ, a claris. v. v. Petro & Jacobo Puteanis ordine alphabetico primum distributus. Tum secundum scientias et artes a Claris. Viro Ismaele Bulliardo digestus, nunc vero editus a Josepho Quesnel Parisino et bibliothecario. Parisiis, 1679. 2 parties in-8°.

- L. THUASNE. Études sur Rabelais, par Louis Thuasne. (Sources monastiques du roman de Rabelais. Rabelais & Erasme. Rabelais & Folengo. Rabelais & Colonna. Mélanges.) Paris, librairie Émile Bouillon, éditeur, 67, rue de Richelieu. 1904, in-8°. (V° vol. de la Bibliothèque littéraire de la Renaissance.)
- PIETRO TOLDO. L'arte italiana nell'opera di Francesco Rabelais, article, dans Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen (Brunswick, 1898, p. 103-148).
- (TRIPIER). Catalogue des livres en partie rares & curieux composant la bibliothèque d'un amateur, M. L. T. (L. TRIPIER) & qui sont en vente à la librairie Potier. Paris, L. Potier, libraire, quai Malaquais, 9. M.D CCC.LIV (1854), in-12.
- Turner. Rabelais, ses études médicales, ses portraits, articles, dans le Progrès Médical des 11 & 18 mars, 1er & 8 avril, 11 juin, 29 juillet, 5 & 12 août 1882.
- A. VEINANT. Catalogue des livres rares & précieux composant la bibliothèque de M. Aug. Veinant. Paris, Potier, 1860, in-8°.
- Du Verdier. Voir La Croix du Maine.
- A. WILLEMS. Les Elzevier. Histoire & annales typographiques, par Alphonse Willems. Bruxelles, G. A. van Trigt, éditeur; Paris, A. Labitte; La Haye, Martinus Nijhof, 1880, in-8°.
- YEMENIZ. Catalogue de la bibliothèque de M. N. Yemeniz, précédé d'une notice de M. Le Roux de Lincy. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1867. 2 vol. in-8°.
- Th. Ziesing. Erasme ou Salignac? Étude sur la lettre de François Rabelais, avec un fac-similé de l'original de la Bibliothèque de Zurich. Paris, Alcan, 1887, in-8°.

# TABLE

| Au lecteur, Salut                                   |                | IX  |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----|
| I. LES CHRONIQUES DE GARGANTUA.                     |                |     |
| Les grandes & inestimables Cronicqs                 |                | 1   |
| Le grant roy de Gargantua                           |                | 4   |
| Les chronicques (Lyon, 1533)                        |                | 7   |
| Le vroy gargantua                                   |                | 9   |
| Les cronicques du Roy Gargantua (s. d.)             |                | 15  |
| La grande & merveilleuse vie                        |                | 19  |
| Les croniques admirables                            |                | 20  |
| La vie admirable (Paris, 1546)                      |                | 27  |
| Le très éloquent Pandarnassus                       |                | 27  |
| Les Chroniques (Troyes, Jean Oudot)                 |                | 28  |
| Les Chroniques (Troyes, Nicolas Oudot)              |                | 28  |
| Les Chroniques (Grenoble)                           |                | 29  |
| Les Chroniques (Rouen, Jean Oursel)                 |                | 29  |
| Les Chroniques (Rouen, Vve Oursel)                  |                | 29  |
| La vie du fameux Gargantuas                         |                | 30  |
| Chroniques (Cologne, Longin)                        |                | 30  |
| Histoire du sameux Gargantua (Montbéliard)          |                | 31  |
| II. LES DEUX PREMIERS LIVRES ET LA PROGR<br>CATION. | NOSTI-         |     |
| Pantagruel (Lyon, Cl. Nourry)                       |                | 33  |
| Pantagruel (Paris, [Longis])                        |                | 37  |
| Pantagruel ([Paris, Marnef])                        |                | 39  |
| Pantagruel ([Paris])                                |                | 46  |
| Pantagruel (Paris, [Bineaulx])                      |                | 47  |
| Pantagruel (Lyon, F. Juste, 1533)                   |                | 47  |
| Pantagruel ([Lyon, F. Juste], 1534)                 |                | 50  |
| Prognostication (s. l. [Lyon])                      |                | 5 2 |
| Prognostication (s. l.)                             |                | 55  |
| Prognostication (s. l. [Paris?])                    |                | 56  |
| Prognostication pour 1535 ([Lyon, F. Juste])        |                | 57  |
| BIBL. RABEL.                                        | 18             |     |
| CMPP                                                | MEBIE NATIONAL | LE. |

| <b>4/4</b> | BIBLIOGRAPHIE KABELAISIENNE                           |       |
|------------|-------------------------------------------------------|-------|
|            | Pantagruel (1534) [?]                                 | 59    |
|            | Pantagruel (Lyon, P. de Ste Lucie, 1535)              | 59    |
|            | Gargantua (ant. d 1535, Lyon, F. Juste)               | 66    |
|            | Gargantua (Lyon, F. Juste, 1535)                      | 69    |
|            | Gargantua (Lyon, F. Juste, 1537)                      | 72    |
|            | Pantagruel (Lyon, F. Juste, 1537)                     | 74    |
|            | Gargantua (1537, [Paris])                             | 77    |
|            | Pantagruel (1537, [Paris])                            | 78    |
|            | Pantagruel (1538, [Paris])                            | 80    |
|            | Gargantua (Lyon, F. Juste, 1542)                      | 8 r   |
|            | Pantagruel (Lyon, F. Juste, 1542)                     | 87    |
|            | Gargantua (Lyon, Dolet, 1542)                         | 95    |
|            | Pantagruel (Lyon, Dolet, 1542)                        | 96    |
|            | Grāds Annales (1542)                                  | 98    |
|            | Pantagruel ([1542])                                   | 104   |
|            | Grands Annales (Lyon, P. de Tours, 1543)              | 105   |
|            |                                                       |       |
| III. LI    | E DISCIPLE DE PANTAGRUEL.                             |       |
|            | Panurge disciple de Pentagruel                        | 107   |
|            | Le disciple de Pantagruel (1538, [Paris])             | 109   |
|            | Le disciple de Pantagruel (D. Janot, s. d.)           | 110   |
|            | Merveilleuses navigations de Panurge (Dolet, 1542)    | 111   |
|            | Les nauigations de Panurge (Lyon, P. de Tours, 1543)  | 111   |
|            | Bringuenarilles (Rouen, 1544)                         | 113   |
|            | Bringuenarilles (Rouen, 1545)                         | 114   |
|            | La nauigation de compaignon (Rouen, 1545)             | 114   |
|            | Navigations de Panurge (Paris, Vve D. Janot, 1545)    | 115   |
|            | Les faictz merueilleux du disciple (Paris, 1546)      | 116   |
|            | Merueilleuses nauigations de Panurge (Valence, 1547)  | 116   |
|            | Les mêmes (contrefaçon)                               | 117   |
|            | Voyage du compagnon (Lyon, O. Arnoullet)              | 117   |
|            | La Navigation de compaignon (Rouen, 1547)             | 117   |
|            | Le Voyage & navigation (Lyon, 1556)                   | 118   |
|            | Le Voyage & Navigation (Orléans, 1571)                | 118   |
|            | Le Voyage & Navigation (Paris, Bonfons, 1574)         | 119   |
|            | La Navigation Du Compaignon (Paris, Micard, 1576)     | 119   |
|            | Le Voyage & navigation (Rouen, 1578)                  | 120   |
|            | La nauigation du compagnon (Lyon, Joseran, 1595)      | 121   |
|            | La Navigation du Compagnon (Troyes, Vve Oudot, s. d.) | I 2 I |
|            | La Navigation du compagnon (Troves. de Rafflé)        | 121   |

| TABLE DES MATIÈRES                                 | 275 |
|----------------------------------------------------|-----|
| IV. LE TIERS LIVRE.                                |     |
| Paris, Wechel, 1546                                | 123 |
| Paris, 1546                                        | 126 |
| Toulome, Fournier, 1546                            | 127 |
| Date incertaine                                    | 128 |
| Lyon, 1546                                         | 128 |
| Lyon, 1547                                         | 129 |
| Paris, 1547                                        | 131 |
| Paris, Fegandat, 1552                              | 131 |
| Lyon, Jehan Chabin, 1552                           | 137 |
| V. LE QUART LIVRE.                                 |     |
| Lyon, 1548 (48 ff.)                                | 139 |
| Lyon, 1548 (54 ff.)                                | 142 |
| Paris, Fezandat, 1552                              | 143 |
| S. l., 1552                                        | 153 |
| Rouen, Valentin, 1552                              | 154 |
| Lyon, B. Aleman, 1552                              | 155 |
| Paris, Fozandat, 1552 (contrefaçon)                | 158 |
| S. l., 1553                                        | 159 |
| vi. ÉDITIONS COLLECTIVES.                          |     |
| Valence, Claude La Ville, 1547                     | 162 |
| Idem (contrefaçon)                                 | 165 |
| Lyon, Pierre de Tours, s. d                        | 169 |
| VII. LE CINQUIÈME LIVRE.                           |     |
| L'Isle Sonante, 1562                               | 174 |
| Le Cinqviesme & dernier (s. l., 1564)              | 179 |
| Le Cinqviesme & dernier (1565, in-8°)              | 181 |
| Le Cinquiesme & dernier (Lyon, I. Martin, 1565)    | 184 |
| Le Cinqviesme & dernier (Lyon, 1565, in-16)        | 185 |
| VIII. ÉDITIONS COLLECTIVES SOUS LE TITRE D'ŒUVRES. |     |
| Œuvres (s. l., 1553)                               | 186 |
| Œuvres (Troyes, Loys que ne se meur point, 1556)   | 188 |

#### BIBLIOGRAPHIE RABELAISIENNE

| Euvres (s. l., 1556)                         | 190   |
|----------------------------------------------|-------|
| Lyon, Jean Martin, 1558, in-12               | 192   |
| Lyon, Jean Martin, 1558, in-8°               | 194   |
| Œuvres (s. l., 1559)                         | 194   |
| Euvres (s. l., 1564)                         | 195   |
| Œuvres (Lyon, 1565)                          | 195   |
| Lyon, J. Martin, 1567                        | 196   |
| Lyon, J. Martin, 1569                        | 197   |
| Lyon, par Pierre Estiart, 1571               | 200   |
| Lyon, par Pierre Estiard, 1573               | 20 I  |
| Lyon, par Pierre Estiard, 1573               | 203   |
| Anvers, F. Nierg, 1573                       | 205   |
| Lyon, pour Pierre Estiard, 1574              | 206   |
| Anvers, F. Nierg, 1579                       | 207   |
| Lyon, Pierre Estiard, 1580                   | 209   |
| Lyon, Jean Martin, 1584                      | 209   |
| Lyon, Jean Martin, 1584                      | 210   |
| Lyon, Jean Martin, 1586                      | 2 I I |
| Lyon, Jean Martin, 1588                      | 2 I I |
| Lyon, Jean Martin, 1593                      | 2 I I |
| Lyon, Jean Martin, 1596                      | 212   |
| Les Œuvres s. l., 1596 (V. livre, Estiart)   | 212   |
| Lyon, Jean Martin, 1599                      | 214   |
| Chez les béritiers de Simon Jean, 1599       | 215   |
| Lyon, Jean Martin, 1600                      | 215   |
| Anvers, Jean Fuet, 1602                      | 216   |
| Anvers, Jean Fuet, 1605                      | 216   |
| Anvers, Jean Fuet, 1605 (V° livre, 1608)     | 216   |
| Lyon, Jean Martin, s. d. (V° livre, 1608)    | 216   |
| Lyon, Jean Martin, s. d. (V° livre, MDCVIII) | 217   |
| Lyon, Jean Martin, s. d                      | 217   |
| Lyon, Jean Martin, 1608                      | 218   |
| Troyes, Loys qui ne se meurt point, 1613     | 218   |
| Les Œuvres (s. l., 1626)                     | 218   |
| Les Œuvres (à la Sphère, 1663)               | 222   |
| Les Œuvres (à la Sphère, 1666)               | 224   |
| Les Œuvres (à la Sphère, 1669)               | 224   |
| Les Œuvres (à la Sphère, 1675)               | 225   |
| Les Œuvres (à la Sphère, 1691)               | 225   |
| Les Œuvres (Le Duchat, 1711)                 | 226   |

| PPENDI | CE.                                         |
|--------|---------------------------------------------|
|        | Almanachs                                   |
|        | Ouvrages d'érudition                        |
|        | Ouvrages divers                             |
|        | Ouvrages perdus                             |
|        | Ouvrages où figurent des pièces de Rabelais |
|        | Ouvrages attribués                          |
|        | -                                           |

.

.



